











# MEMOIRES

### DE MICHEL

DE

## MAROLLES,

ABBÉ DE VILLELOIN.

Avec des Notes historiques et critiques.

Ipsa varietate tentamus esticere, ut alia aliis, quadam fortasse omnibus, placeant. Plin. Jun. lib. 4. Epist. 14.

TOME PREMIER.



A AMSTERDAM,

M. DCC. LV.

Universitas BIBLIOTHECA

## MES PROCHES.

8 8

A TOUS MES PLINSTRES I MES.

#### A

# MES PROCHES,

E T

A TOUS MES ILLUSTRES AMIS.

# MESSIEURS,

E ne saurois vous donner une meilleure marque de l'estime que je sais de votre amitié, que de vous donner ma propre Vie : car c'est ainsi que je puis appeller les Mémoires que je vous présence, où j'ai esfaié de rapporter fidellement toutes les choses que j'ai vues ; & je m'y suis voulu dépeindre assez naivement, pour vous laisser un Portrait de moi tout entier, en vous contant mes Habitudes & mes Inclinations, avec une bonne partie de ce qui est venu à ma connoissance depuis que je suis au monde. La, MESSIEURS, vous vous trouverez vous mêmes. J'y parle de vous en diverses rencontres: j'y témoigne la passion que j'ai de vous honorer, & je n'impose point; mais je vous assure que si

vous pouviez lire dans mon cœur, vous vous y verriez bien d'autre sorte, alant pour votre vertu, & pour toutes vos bonnes qualités, des ressentimens que je ne Saurois exprimer de bouche ni par écrit; quoique je vous aie dit quelquefois que je porte mon cœur sur mes levres. Cepen-dant vous avez été l'un des principaux motifs de mon Ouvrage, par le desir que j'ai eu d'acquerir de la gloire, en publiant que vous m'avez donne part a votre bienveillance, & que j'ai joui souvent de la douceur de votre conversation. Et certes, quand il n'y auroit eu que cela, ce seroit presque assez pour le des-sein que je me suis proposé. Mais je vous entretiendrai encore de bien d'autres choses pour ne vous rien celer : & je ne sais pas même si vous ne me ferez point de reproches de vous en avoir trop dit. Me puis-je promettre que vous lirez volontiers les petites choses de mon Enfance? Renouvellerai-je agréablement en voire fouvenir les bassesses du College? Ai-je quelque chose de meilleur à vous dire? Qu'avez-vous à faire de tout ce que je vous conterai de ma Jeunesse? Quelle rarete si grande y a-t-il dans toutes les choses que j'ai vues? Et de quelles actions remarquables vous peut entretenir un Homme de lettres, qui n'a point fait de Voiages, & qui ne s'est point embarrasse dans les Affaires du Grand monde?

EPITRE.

Au reste, MESS/EURS, je puis croire que vous n'aurez pas grand souci d'apprendre quels sont mes sentimens, & que comme ma Philosophie n'a point de charmes si merveilleux, qu'elle soit capable de vous toucher, je ne vois pas aust qu'il vous importe fort que je vous dise les noms des Familles considérables à qui j'ai l'honneur d'appartenir. Voilà pourtant toute l'aconomie de mon Ouvrage, que j'ai composé de mémoire, sans le sécours d'aucun Livre, parceque j'ai cru n'en avoir pas besoin. Mais s'il y a peu d'artifices, je vous puis assurer au moins, qu'il y a beaucoup de vérités. Ce n'est pas que j'aie prétendu n'en detenir aucune dans le silence: de celles que je sais, j'avoue que j'en sais un peu plus que je n'en ai dit; mais la discretion n'en a pas desire davantage de ma propre confession : & puis tout le monde n'est pas capable de les recevoir & d'en profiter.

Après tout, MESSIEURS, je suis assure qu'il n'y a rien de si nouveau, ni de se rare au Monde, dont vous ne puissier vous passer fort aisement. Il y a peu de choses nécessaires dans tous les Livres; & pourvû qu'il y en ait quelquesunes d'agréables & de divertissantes pour un honnête entretien, je croi que cela suffit. Peut être que le mien n'en sera pas entiérement dénué : & je serai ravi que vous auez la bonté de m'en dire un jour votre avis.

Mes Proches, & entre-autres mes Neveux, me sauront peut-être gré des choses assez particulieres & honorables que je dis de ceux dont nous sommes sortis; ils connoîtront les Maisons importantes auxquelles nous avons l'honneur d'appartenir, prendront exemple, s'ils veulent, sur la modération de mon esprit, & s'encourageront sur le modele de leur Aïeul, à faire des actions qui ne démentent point la noblesse de leur extraction. Quant à mes Amis, je les conjure de supporter mes défauts. Je leur demande aussi la grace de ne me livrer pas à la rigueur des Juges impitoïables en matiere de Livres, & de ne charger pas mon Ouvrage de louanges excessives, si par hasard, il y avoit quelque chose qui sût à leur goût : car je sais le danger du précipice où ces sortes de louanges mettent ce qu'elles veulent élever trop haut. Oui, MESSIEURS, si j'en étois cru, ni vous ne déchireriez point ces petits Mémoires, que j'ai bien voulu honorer de votre nom, ni vous n'en feriez point aussi tant d'état, par un excès de votre civilité, que d'autres qui écrivent mieux que moi s'en pussent offenser. Mais vous etes trop obligeans & trop judicieux, & comme je n'ai pas sujet de craindre le premier, L'en ai beaucoup moins de me

EPITRE. vij defier du second : car pour en dire la vérité, ce dernier danger ne menace que ces hautes têtes dont la Renommée porte le nom & la gloire en tant de Regions, & il n'est redoutable que pour ces beaux Esprits qui ont cent bouches qui parlent en leur faveur, & cent Plumes qui cele-

brent sout ce qu'ils font.

· Peut-être que ce qui se trouve dans ces Mémoires, y est traite d'une maniere si serrée & si diversifiée, que si votre curiosité vous porte à les lire dans un grand loisir, j'ose esperer que l'ennui que vous y pourriez apprehender, ne vous durera pas long-tems. Quoi qu'il en soit, si vous en prenez la peine, vous verrez si par la naive représentation que je vous offre de moi même, vous jugerez encore un peu digne de l'honneur de vos bonnes graces,

#### MESSIEURS,

Votre très humble & très affectionné Serviteur, MICHEL DE M'AROLLES, Abbé de Villeloin.

AVERTISSEMENT.

longues espérances - & que nos jours s'écoulent

candis que nous parlons.

### AVERTISSEMENT.

ouer com no ar fa ca 'Etude, & par Es T avec confiance que nous presentons au Public cette nouvelle Edition des Memoires de Michel de Marolles . Abbe de Villeloin. Cet Ouvrage, devenu depuis long-tems rare? & cher, méritoit à tous égards d'être rendu plus commun. Le savant Jésuite, le Pere de Tournemine, qui n'avoit nulle estime pour les autres productions de l'Abbé de Marolles, en quoi il pensoit comme tous les Gens de Lettres (\*), disoit que l'Auteur méritoit qu'on lui pardonnât, en faveur de celui-ci, l'ennui mortel qu'il avoit causé au Public par ses rapsodies, durant l'espace de 60 ans. Il lui appliquoit, en riant, ce mot de Lucain : Scelera hâc mercede placent.

Tous ceux, qui ont lu ces Mémoires, n'en ont point parlé moins favorablement. La premiere Partie surtout, où l'Auteur raconte son Histoire depuis 1600, qui est l'année de sa naissance, jusqu'en 1655, est remplie de traits singuliers, intéressans, écrits d'un style simple, naturel, &

<sup>(\*)</sup> Memoires d'Artigni, Tome I, page 377, 384.

## \* AVERTISSEMENT

avec cet air de vérité qui gagne la confiance. S'il est vrai, comme il l'assure, qu'il ait composé cet Ouvrage, sans le secours d'aucun Livre, il devoit, dit M. l'Abbé d'Artigni, avoir une mémoire prodigieule, pour retenir un si grand nombre d'événemens, de dates & de noms propres, dont le Lecteur est, pour ainfi dire, accablé. Comme il étoit en relation avec la plûpart des Savans & desPersonnes distinguées de son tems, il en rapporte mille particularités, qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est dommage qu'il n'ait pas poussé ses Mémoires plus loin, ce qu'il auroit pû faire sans peine, aiant vécu au-delà de 80

Si la suite de cet Ouvrage, qui contient douze Traités sur divers sujets, est moins amusante, elle n'intéressera pas moins ceux qui aiment à rais onner, & qui se plaisent aux discussions philosophiques & morales. Chaque Traité est d'ailleurs rempli de Traits historiques sur la vérité desquels on peut compter; & on n'y trouve point de ces Réplexions triviales, qui ennuient, & dont l'Auteur n'a que trop chargé ses autres Ouvrages.

AVERTISSEMENT. xj On nous a confeillé de retrancher de cette Edition les Généalogies, qui occupent dans la premie-re une grande parte de ces Mémoi-res; & nous avons suivi ce conseil. ces fortes de détails génealogiques, fort secs en eux-mêmes, & denués de preuves, intéressent peu de Lecteurs, & nous n'avons eu en vûe que d'être utiles au plus grand nombre. C'est par cette raison que nous avons éclairci par des Notes une infinité d'endroits, qui nous ont partiravoir besoin de ce secours pour ru avoir besoin de ce secours pour être entendus aujourd'hui, ou pour suppléer à ce que l'Auteur auroit dit lui même, s'il eût attendu la fin de sa vie pour publier ses Mémoires. Ces Notes, presque toutes fort filantes, fervent aussi à rectifier quelques méprises où l'Abbé de Marolles est tombé, & qui auroient pû égarer un Lecteur peu instruit.

Cette nouvelle Edition est en trois Volumes in douze; dans le dernier nous avons ajouté un Ecrit curieux du même Auteur, qui étoit devenu aussi rare que ses mémoires, & qui intéresse particulierement ceux qui aiment les Anecdotes Littéraires. Cet xij AVERTISSE MENT.

Ecrit est un Dénombrement de ceux qui avoient fait présent de leurs Ouvrages à l'Abbé de Marolles. On y lit les noms de presque tous les Auteurs du dix-septieme siecle. Il nous eût été facile de faire sur chaque article un grand nombre de Notes, mais nous nous sommes bornés aux plus nécessaires, dans la crainte de trop grossir cet Ecrit, & pour ne pas répéter ce que tant d'autres ont déja dit dans des Ouvrages connus, & qu'il est si facile de consulter.





## MEMOIRES

DE MICHEL

DE

## MAROLLES,

ABBÉ DE VILLELOIN.

#### PREMIERE PARTIE,

Contenant ce qu'il a vu de plus remarquable en sa vie, depuis l'année mil six cens.

JE veux écrire moi-même les particularités de ma vie : je dirai le lieu d'où je suis, les Parens à qui je dois ma naissance, les habitudes que j'ai eues, les occupations que je me suis Tome I.

1600.

données, & les honnêtes gens que j'ai connus (1).

Je naquis en Touraine, le vingt-deuxieme jour de Juillet de l'année 1600, le troisieme Fils, & le quatrieme Enfant de Claude de Marolles, & d'Agathe de Châtillon son Epouse, tous deux de familles nobles; l'une du Diocèse de Tours, du même lieu dont je porte le nom, assez connue depuis plus de quatre cens ans; & l'autre, du pais de Forêtz, où depuis cent cinquante ans, elle s'étoit transplantée du Languedoc, d'où elle tire son origine.

Mon Pere, dont notre Histoire de France fait quelque mention, & particuliérement au sujet de son combat\* assez mémorable qu'il sit devant Paris entre deux puissantes Armées contre l'Isle Marivaut, le propre jour de la mort d'Henri III, & par quelques services

qu'il a rendus en diverses occasions,

naquitau même lieu de Marolles, l'an

1564, de Françoise d'Erian sa Mere.

Agathe de Châtillon à qui je dois ma naissance & les principaux soins de mon éducation, vint au monde l'an

Plivinel. La Colom-

> (1) L'Abbé de Marolles, dans le 11e Discours qui est à la suite de ces Mémoires, a fait sur ceux-ci

plusieurs corrections, auxquelles on a cru devoir se conformer dans cette nouvelle édition.

Mes parens.

\* Vrai O ancien ufage des Duels par Dandignier. D' Aubigné , biff. univerf. Du Pleix. De Serres. Matthieu.

biere. Mezerai.

1600.

DE MAROLLES. Part. I. 3 1371, l'ainée des Enfans du second lit de Noel de Châtillon, Seigneur du Soleillan en Forêtz, & de Jeanne de la Vue son Epouse, Fille de Balthasar de la Vue & de Magdelaine du Puy, qui me donne l'honneur de l'alliance de ces illustres Pierre & Jacques du Puy, si célebres pour leur grand savoir; comme je suis redevable à quelqu'autres de mes Aïeules ou Bis-aïeules des alliances des Maisons d'Angenes, de Rets, de Vouhet, de Guenand, de Prie & d'Amboise, d'où nous pouvons tirer, d'un côté, les mêmes descentes qui ont été induites pour la Maison illustre de la Rocheposay.

Je ne fus pas le dernier des Enfans de notre famille: comme il y en eut trois qui me devancerent, du ventre maternel, il y en eut trois autres qui me suivirent dans le même ordre que ceux qui m'avoient devancé, c'est-à-dire, une Fille entre deux Fils de l'un & de l'autre côté. Mais de sept que nous étions, mon Frere aîné appellé Claude, qui fut nourri Page du Roi Henri IV, mourut en Italie depuis sa sortie de Page, en l'âge de 17 ans, & deux autres, celui qui étoit immédiatement avant moi, appellé Gilles, & le dernier de tous, nominé Charles, ne véquirent

4

1600.

que peu de mois; de forte que nous ne restâmes que quatre, seu mon Frere plus jeune que moi d'un an, aïant laissé plusieurs Enfans, de Jeanne de Menou sa seconde Femme, & mes Sœurs aussi décédées après avoir laissé une assez nombreuse postérité; mais de ces quatre, il ne reste à présent que moi seul, avec un nombre assez considérable de Neveux & de Niéces.

Ma naiffan-

J'ai toujours oui dire que je dois en quelque sorte ma naissance aux plaintes que ma Mere faisoit des longues absences de mon Pere, qui étoit touplois de guerre ou de voïage; car il est vrai que si l'on mettoit bout à bout tout le tems qu'ils ont été ensemble en 36 ans qu'ils ont été mariés, je ne crois pas qu'il s'en pût trouver deux entiers: & le plus long féjour de mon Pere en fa maison, n'étoit pas d'un mois ou de deux, de sorte qu'étant pe-tit, jusqu'à l'âge de dix ans, je ne le connoissois guere que dans son por-trait. Ce n'est pas qu'il n'eût beaucoup d'estime pour sa Femme, & qu'il n'aimât assez sa famille; mais son ambition & son courage ne lui permet-toient pas de s'arrêter plus long-tems chez lui; & il n'étoit pas d'humeur, ni

DE MAROLLES. Part. I. assez riche aussi pour avoir toujours ma

Mere auprès de soi.

Mon Bap-

Quand je vins au monde, il ne fe trouva pas dans le pais; de sorte que tême suivant ses ordres, il le fallut attendre pour me baptiser, aïant dessein de se servir de cette occasion pour pacifier certain différend qui s'étoit émuentre des personnes de qualité de la Province. Mais il n'en fut pas de besoin, car les choses s'accommoderent par un autre moien; & pour témoigner à M. du Gast, lors Gouverneur d'Amboise, qu'il le tenoit de ses amis, il le pria de me renir sur les Fonts, & de me donner son nom, m'aïant fait porter pour cet effet à une maison appellée la Rochere, que nous avions auprès d'Amboise. Madame de la Valliere, Charlotte Adam, qui avoit été nourrie Fille d'honneur de la Reine Louise, (2) y sur conviée pour être la Maraine; & Michel du Gast, depuis Marquis de Montgauguier me donna fon nom.

Ma Mere, qui se portoit alors fort Mon enfanbien, me voulut nourrir de son lait, ce. & je lui ai oui dire bien des fois, que je n'eus jamais d'autre Nourrice qu'elle, quoiqu'elle devînt grosse bien tôt après de Louis de Marolles mon Frere puiné,

(2) Louise de Lorraine, veuve du Roi Henri III.

A iii

qui a laissé des Enfans dont j'ai tantôt parlé, de sorte que je ne sus que neuf mois à la mammelle ; & si l'on m'a voulu dire la vérité, j'ai commencé à

parler à la fin de ce terme-là.

1602.

Falaiseau.

Deux ans après, j'eus une grande maladie qui faillit à m'emporter, & qui s'étant déchargée sur l'œil gauche, m'en a si fort débilité la vue, que bien qu'il n'y paroisse pas, si est-ce que je n'en ai jamais vu assez clair pour discerner distinctement les objets. Un Médecin du Roi, appellé Falaiseau, qui me guérit, augura dès-lors, à ce qu'on m'a dit, assez favorablement de moi, confidérant la formation de ma tête. & aïant égard à quelques régles de la physionomie, par lesquelles il jugea que j'étois plutôt destiné à une condirion paisible, qu'à faire le métier pénible & rurbulent de ceux dont j'étois descendu. Ce qui fut peut-être un sujet à mes Parens de me destiner, comme ils firent bien-tôt depuis, à une autre profession que celle qu'ils avoient toujours choisie jusques-là dans le dur métier des, armes.

Ils eurent donc dessein de me faire Abbé, aïant d'ailleurs un Aîné assez bien fait, qui donnoit de grandes espérances de maintenir la famille, & juDE MAROLLES. Part. 1. 7

gerent à propos de faire mon Frere Louis, plus jeune que moi d'un an,

Chevalier de Malte.

1602.

Cette pensée fut assez proportionnée Mes pre-à nos inclinations. Mon Asné étoit pru-mieres incli-dent & courageux, mon Cadet impa-tient, distrait, entreprenant & hardi; & bien que je fusse d'un naturel en-joué, j'étois pourtant assez posé, & autant amateur de livres & de peintures, que mes Freres l'étoient d'armes, d'épées, de chevaux, de chiens & d'équipage de chasse.

Ce jeune Frere & moi fumes nourris ensemble jusqu'à l'âge de neuf à dix ans : mais avec une si grande différence d'humeur, qu'il ne s'est peut-être jamais rien vu de pareil, de deux perfonnes si proches, élevées de même façon. Il me paroissoit hair tout ce que j'aimois; le bruit qui lui donnoit de la joie, me faisoit peur; il se passionnoit pour la chasse, tandis que je me laisfois déja toucher aux douceurs de l'harmonie, avec une aversion que j'avois de cequi lui plaisoit si fort. Les contes qui se font aux petits Enfans m'en-tretenoient agréablement, & lui ne les pouvoit souffrir. J'apprenois déja quelques leçons par cœur, & je savois lire, que je n'avois pas encore six ans,

A.iv.

1602.

aïant aussi formé comme de moi-même, sur quelque Lettres d'une bonne Tante que j'avois, & que j'aimois infiniment, une sorte de caractere pour écrire, au lieu que mon Frere avoit peu d'application à toutes ces choses-là; mais en récompense, il paroissoit plus hardi que moi à se tenir à cheval, à tirer de l'arquebuse, & à manier les armes. De-là vint qu'il se rendit béaucoup plus agréable que moi à nos Parens, qui le voïoient plus conforme à leur humeur & à leur profession, bien qu'ils eussent fort souhaité qu'il eût un peu plus réussi aux choses où j'avois acquis quelqu'avantage sur lui.

Mais enfin on trouva bon de nous séparer; & mon Frere qui certainement étoir bien fait, aïant la croix de Malte, fut donné Page à M. le Duc de Mayenne qui l'avoit demandé; & mon Pere, dès l'année 1609, obtint du Roi Henri le Grand, le brevet d'une petite Abbaïe pour moi, appellée Baugerais de l'Ordre de Cîteaux, à quatre lieues de chez lui, (3) de laquelle Messire Georges de Sorbiers, Chevalier Seigneur des Pruneaux, grand Oncle de M. le Baron d'Hervaux, avoit joui assez long-tems, après Messieurs les Comtes.

<sup>(3)</sup> Près de Loches, au Diocèse de Tours.

DE MAROLLES. Part. I.

de S. Aignan, qui n'avoient pas eu 1602.

grand soin de ce petit Bénéfice.

Le Brevet de cette Abbaïe, vacante par la démission de M. des Pruneaux, Baugetais.

L'Abbaïe de

fut expédié à Paris le neuviéme jour de Mars 1609. Signé Henri, & plus bas Potier, ensuite d'autres Brevets d'Abbaïes plus confidérables, qu'il plut à fa Majesté d'accorder au Sieur de Marolles Capitaine des cent Suisses de sa Garde, pour l'un de ses Enfans, le désirant favorablement traiter, à cause de ses bons & agréables services; mais ces Abbaies, & entr'autres celles de S. Aubin des Bois (4) & de Landernec (5) en basse-Bretagne, ne se trouverent pas vacantes.

Les Bulles de celle-ci, (6) de l'Ordre de Cîreaux dans le Diocèse de Tours, furent obtenues en Cour de Rome, en la sixième année du Pontificat de Paul V, au mois de Juillet 1610, & furent infinuées au Greffe des. Infinuations à Tours, le 16me jour de Décembre de la même année, avec mes Lettres de Tonsure que j'avois reques de M. de la Guêle, Archevêque de Tours, dès le mois de Mars auparavant...

Quimper ..

<sup>(4)</sup> Abbaïe en Bretagne.

<sup>(5)</sup> Apparemment Lan-(6) C'est d-dire, de l'Ab. deveneck, au Diocèse de baïe de Beaugerais...

1602.

J'étois donc bien jeune, quand je fus honoré de la qualité de Clerc d'une Eglise illustre, & Abbé d'un Monastere où il y avoit six Religieux Prêtres, avec le Prieur Claustral, homme d'esprit & civil appellé Dom Nicolas Brifsonnet, dont j'ai toujours fait beau-

coup d'état.

1604. Sayoie.

Ce n'est pourtant pas du plus loin que je me souvienne, il me sembleque je dirois assez facilement toutes les. choses que j'ai faires, ou que j'ai vues. depuis l'âge de quatre ans. J'ai mémoire du retour d'un voïage que mon Pere fit en Savoie pour y vendre une Terre: qu'il y avoit eue des libéralités de M. de Nemours, Charles Emanuel de Savoie, qui l'honoroit de son estime, & qui fans mentir avoit des sentimens: généreux pour quelques services assez importans qu'il lui avoit rendus, tant en la Journée d'Yvri, (7) que lorsqu'il se sauva de la prison de Pierre-Encise: de Lyon (8), d'où il fut à Vienne, assisté des gens & de l'équipage que mon Pere lui avoit amenés. J'ai, dis - je, mémoire qu'au retour de son voïagede Savoie, un honnête homme qui l'a-

<sup>(7)</sup> Le 14 Mars 1590. dente par Pierre d'Espi-(8) En 1594. il avoit nac, Archevêque de Lyon. ité, arrêté l'année précé-Il mourut en 1595...

DE MAROLLES. Part. I. TI

voit accompagné, nous apporta deux petits Ours, qu'il fut assez facile d'apprivoiser du commencement; mais étant devenus grands, & aiant repris leur naturel farouche, ils se déchirerent l'un l'autre, & on fut contraint de les achever de tuer à coups d'arquebuse, à cause de la peur qu'ils nous faisoient, & du danger même qu'il y avoit de s'en approcher, quoiqu'ils fussent enchaînes; & ce danger étoit d'autant plus grand pour mon Frere que pour moi, qu'il s'en approchoit plus hardiment, jusques-là même qu'il eut une fois dessein d'en tuer un d'une petite épée qu'il avoit.

Je me souviens encore mieux du retour du voiage que mon Pere fit en Hongrie avec le Comte de Laval, en l'année 1605, lorsque Georges Bast (9), Hongries Lieutenant général des Armées de l'Empereur Rodolphe, épandit les conquêres de son Maître dans la Transilvanie, & qu'il s'opposa au passage des Ennemis qui se vouloient jetter dans l'Au-

(9) Ou Basta, mort en 1607. M. de Thou en parle dans son Histoire L. 127 & 131. Il a compoté quelques Trairés sur l'Art militaire, que Naudé loue, fans en rapporter les titres, dans fon gros Ouvrage, de Studio militari. L. 2. p. 538 & 539. édit. de Rome 1637. in - 4. Selon le Diction. de Moréri, ces Trairés, au nombre de deux, dont ceDictionnaire donne le titre, étoient écrits en Italien.

A. v.

1604.

1605.

Voyage de

1605.

triche, faisant lever ses Enseignes d'auprès de Komorre où elles avoient longrems féjourné, pour aller donner la. charge à quatorze mille Cavaliers Turcs: qui s'étoient débandés sur elles. L'Armée Chrétienne demeura victorieuse. en cette furieuse rencontre, quoiqu'elle. y perdît le Comte de Laval, jeune Seigneur de grande espérance, tandis que celui qui l'avoit conduit dans une si belle campagne par les ordres du Roi, foutint avec les gens & les Trouppes du Comte, l'effort des Ennemis, du côté de l'aile droite de l'Armée Chrétienne, & les poursuivit une grande lieue, jusqu'au passage d'une riviere, où quinze. cens hommes, qui furent tués ou noïés, laisserent neuf Cornettes en la puissance des Victorieux, avec un bon nombre de Chevaux. Entre ceux-ci se trouverent quatre belles Cavales, d'une blancheur de poil extraordinaire, qui furent envoices à ma Mere avec un petit; Carosse léger, à la mode de ce Pais-là, dont elle se servit assez long-tems pour aller à l'Eglise de la Paroisse, qui étoit à une petite lieue de notre maison, ou faire quelques visites.dans le voisinage; & quand elle nous menoit avec elle, ce qui nous étoit une joie nompareille,, parcequ'avec cequ'elle nous étoit la DE MAROLLES. Part. I. 13

meilleure du monde, & que nous étions ravis de la voir, c'étoit pour nous une grande réjouissance de sortir & de nous

1605.

aller promener.

Mais parceque l'Eglise, comme je Mon viens de dire, étoit un peu loin, & cepteur. qu'il est assez incommode de traîner dehors une famille assez nombreuse, quand il fait mauvais tems, on prit un jeune Ecclésiastique qui avoir un peu étudié, pour dire la Messe au logis, & avoir soin de notre instruction. Il s'appelloit Jean Imbert, pour lequel nous obtînmes ensuite, de M. l'Archevêque de Tours, la Cure de la Paroifse; & c'est de lui que j'ai appris les premiers principes de la Langue latine, mais non pas à prier Dieu & à lire; car je dois cette instruction à ma Mere qui avoit eu la bonté de me nourrir du lait de son sein, comme je l'ai déja dit; & ma Tante Charlotte de Marolles, Sœur aînée de mon Pere, m'avoit donné quelques exemples pour l'écriture, que j'imitai d'assez bonne heure, & que j'ai suivis toujours depuis.

Nous avions auffi une Gouvernante, Ma Goure qui étoit une vieille Demoiselle, Ga-nante. brielle d'Erian, parente de la maison, du côté de notre Aïeule paternelle, dont la douceur & les tendresses m'étoient

14

1005.

une des plus précieuses choses du monde. Elle nous racontoit des Histoires. du tems passé, je pense même qu'elle en inventoit quelques unes, dont j'étois autant ravi, que mon Frere l'étoit peu; & quand j'érois plus petit, il fal-loit que je fusse toujours entre ses bras, & la bonne Fille ne s'en plaignoit pas. Je me fouviens que dès l'âge de qua-tre ans, étant tourmenté d'une colique rrès douloureuse, je ne pouvois trouver d'allégement que par ses caresses; & quand elle prenoit la peine de me porter à la fontaine, qui est au-dessous de la maison, en descendant deux ou trois cens pas, & qui fait un ruisseau qui coule agréablement au travers d'une petite saulsaie, entre une prairie & une espece de jardinage, il me sembloit que je ne fentois plus de mal. Mais après la septieme année, com-

1607 ..

me j'étois sous la discipline de notre Précepteur, il falut changer d'habitudes & se captiver à l'étude des leçons qu'il nous donnoit, quoique j'y trouvaile peu de satisfaction; car la Grammaire n'a pas toujours pour les Enfans tous les charmes qui se pourroient imaginer. Il falut néanmoins s'y résoudre, & apprendre par cœur les regles barbares du Despauterre, & quelques mots:

Rudimens.

latins des choses qui s'offroient, pour les mettre en usage dans de petites compositions qu'il nous donnoit à faire. Enfin à force de nous y appliquer, il me rendit capable à dix ans d'entrer dans une Cinquieme: mais je me rendis bien plus savant dans les Romans & dans quelqu'autres Livres françois que nous avions, que dans les Rudimens du latin.

1607.

Il y avoit chez lui un Homere en me vers françois de la traduction de Sa-que. lomon Certon, Secretaire du Roi (10), le grand Olympe (11), & les Métamorphoses d'Ovide de la traduction de François Habert d'Issoudun, un Ronsard, un du Bartas, Robert Garnier, Plutarque en deux volumes, de la traduction d'Amiot, les Essais de Michel de Montagne, l'Histoire de France de du Haillan, les deux premiers Livres d'Amadis de Gaule, les

Biblioths.

(10) Notaire & Sécrétaire du Roi, Maison & Couronne de France, & Sécretaire de la Chambre de Sa Majesté. Sa traduction est de 1615, 2. vol. in 8. Voice la Bibliotheque Françoise, ou Hustoire de la Littérat. Franç. Tom. 4.

(11) Le grand Olympe des Histoires poétiques du Prince, de Poésse, Ovide Naso, en sa Métamorphose ..... tradusêt de Latin en François, à Paris 1539 in - 8. Il y a eu encore d'autres éditions politérieures. Voiez la Bibliothèque Franç. Tom. 65 de même que sur François Habert. Ronsart & du Bartas sont connus. Garnier étoit un Poète tragique.

Œuvres de Grenade, & peu d'autres Livres. Je savois presque par cœur toute l'Odissée d'Homere, non pas tant pour les vers que pour les choses, & je me souvenois assez bien de ce que j'avois lû dans Ronfard, dans Amadis & dans le grand Olympe, de forte que j'en racontois bien souvent des fables; & pour en avoir une fois récité une assez à propos, c'étoit celle d'Eole & des vents, le jour que sur baptisé Claude de Rochefort, Fils de Baron de François de Rochefort, Baron de Lucé, (12) & de Sylvine le Begue, M. de Sigi Aïeul paternel & Parain de l'Enfant qu'il tint sur les Fonts avec Charlotte d'Estampes de Vallençay,

Ducé.

depuis Madame de Puysieux, en l'année 1609, que je n'avois pas plus de neuf ans, me donna des louanges qui m'encouragerent merveilleusement à érndier.

Vauberault.

Une autrefois M. de Vauberault, Nicolas Papillon, qui avoit époufé mon Aïeule paternelle en secondes noces, dont il avoit trois Filles, Polixene, Françoise & Tertra Papillon mes Tantes, & qui étoit un des plus vaillans: & des plus habiles hommes de fon tems, entendant les Auteurs Grecs &

<sup>(12)</sup> Voïez les Additions de l'Abbé de Marolles.

DE MAROLLES. Part. I. 17

Latins comme sa Langue maternelle, ne me donna pas moins de joie pour l'eftime qu'il fit de quelques vers de Ronfart que je lui récitai, & de la Fable de Polypheme que je lui racontai du neuvieme Liv. de l'Odissée, jusques-là qu'il ne feignit point de me dire que j'étois plus savant que mon Précepteur, ce qui me fervit admirablement pour me faire concevoir une affection toute particuliere à l'étude.

Les Peres Chartreux du Liget, nos voisins, ne m'y encouragerent pas moins, & entr'autres un bon Pere qui s'appelloit Dom Marc Durand (13), de la Ville d'Aix en Provence, qui avoit composé un Poéme François de la Magdelaine, qui me sembloit merveilleux, quoiqu'en effer ce ne fût pas une chose fort admirable, si l'on en eût pu faire comparaison avec les Ouvrages qui se composent aujourd'hui; mais où il y avoit quelque chose de bon. Ce Religieux, qui est mort fort âgé, étoit d'un naturel jovial, & grand amateur de nouvelles; de

du Liget.

1609.

<sup>(13)</sup> Durant. Son Poé-me est intitulé la Magdaliade, on Efguillon Spirituel pour exciter les ames péchereffes à quitter leurs vanites & faire penitence,

à l'exemple de la très Ste Pénitente Magdelaine. A Tours, 1622, in-12. Voice la Bibliotheque Françoise, Tom. 15, pag. 121, 121.

18

1609.

forte que pour l'obliger, ses amis, qu'il avoit en grand nombre, lui en faisoient savoir de toutes parts. Cependant il ne sut jamais une ame plus sincere & plus cordiale que la sienne, ni un homme plus soigneux de s'acquiter de toutes les obligations de son Ordre très austere: & quand il voïoir que j'avois goût à la Poésie, jusqu'à celle de son Poème, il étoit ravi, & disoit de moi mille choses obligeantes, quoique je ne susse qu'un Enfant. Là, notre Précepteur me menoit assez souvent dans le petit carosse de Hongrie, & j'en rapportois toujours quelqu'image en taille-douce, dont il me sembloit que je parois admirablement un coin de la chambre ou je couchois.

Quand les Peres, qui prenoient un jour de la femaine pour leurs ébats, se venoient quelquesois divertir le long du ruisseau de notre fontaine, qui n'est qu'à une lieue de chez eux, j'étois ravi de les voir avec cette rare modestie qui sied si bien à des gens de leur condition. Nous les allions accompagner avec notre Précepteur à un quart de lieue de-là, puisque par leur Statuts ils n'osoient entrer en quelque maison que ce sût: & bien

DE MAROLLES. Part. I. 19 souvent j'y ai vu le R. P. Dom Petau, 🛎 Frere aîné du célebre Jésuite Denis Petau, qui a écrit avec tant de réputation (14): J'y ai vu aussi Jean Bochar (15), Frere du premier Président de Champigny; Dom du Tillet qui avoit tant été du monde; Dom Jacques Girauld, Gentilhomme de Provence, qui avoit autrefois porté les armes, & Dom Alfonse du Plessis de Richelieu, depuis Archevêque d'Aix & Cardinal de Lyon (16). Ce dernier y fut deux ans Coadjuteur, & visitoir souvent la Noblesse du voisinage, qui en faisoit beaucoup d'état, tant à cause de M. le Baron de Richelieu son Frere aîné (17), que pour sa profession religieuse, & pour son mérite particu-

1609.

L'idée, qui me reste encore de ces que. Vie russi-

(14) On a l'Eloge hiftorique de celui-ci par le Pere Oudin, dans les Mémoires du Pere Niceron, Tome 37. On y nomme tous les Freres du Pere Petau.

lier.

(15) On écrit Bochart. Ce Chartreux se nommoit Christophe: il est mort en 1644. Son Frere Jean Bochart de Champigni, premier Président au Parlement de Paris, étoit mort avant lui, en 1630.

Ils étoient Fils de Jean Bochart, Conseiller au Parlement, Maître des Requêtes, puis Conseiller au grand Confeil.

(16) Puis grand Aumônier de France, mort le 23 Mars 1653. Il étoit Frere aîné du Cardinal de Richelieu.

(17) Henri du Plessis, tué en duel par le Marquis de Thémines , ca 1619.

choses-là, me donne de la joie : je revois en esprit, avec un plaisir nomlors; il me semble qu'elles étoient plus fertiles qu'elles n'ont été depuis; que les Frairies étoient plus verdoïantes qu'elles ne sont à présent, & que nos arbres avoient plus de fruits. Il n'y avoit rien de si doux que d'entante le ramage des ciscaux, le mu tendre le ramage des oiseaux, le mugissement des bœufs & les chansons des Bergers. Le bétail étoit mené surement aux champs, & les Laboureurs versoient les guérets pour y jetter les bleds que les Leveurs de taille & les Gens de guerre n'avoient pas ravagés.Ils avoient leurs meubles & leurs provisions nécessaires, & couchoient dans leurs lits. Quand la faison de la récolte étoit venue, il y avoit plaisir de voir les trouppes de Moissonneurs, courbés les uns près des autres, dépouiller les sillons, & ramasser au retour les javelles que les plus robustes lioient ensuite, tandis que les autres char-geoient les gerbes dans les charettes, & que les Enfans, gardant de loin les trouppeaux, glanoient les épis qu'une oubliance affectée avoit laissés pour les réjouir. Les robustes Filles de village scioient les bleds, comme les Garçons;

DE MAROLLES. Part. I. 21

& le travail des uns & des autres étoit entrecoupé de tems en tems par un repas rustique, qui se prenoit à l'ombre d'un cormier ou d'un poirier, qui abbatoit ses branches chargées de fruits,

jusqu'à la portée de leurs bras.

Tems de la

1009.

Quand le Soleil, sur les six heures du soir, commençoit à perdre la force moisson. de ses raions, on nous menoit promener vers le champ des Moissonneurs; & ma Mere y venoit aussi bien fouvent elle - même, aïant toujours mes Sœurs & quelqu'une de mes Tantes avec elle, sans les autres Filles & Demoiselles suivantes. Il me semble que leur entretien étoit le plus doux du monde; & une modestie agréable, jointe aux soins d'une propreté bienséante aux personnes de condition, quoiqu'elles fussent seules, faisoit bien voir que leur éloignement du grand monde ne leur avoit point abbatu le cœur, & ne les rendoit point plus groffieres. Elles s'alloient toutes repofer en quelque bel endroit, d'où elles prenoient plaisir de regarder la récolte, tandis que nous autres Enfans, sans avoir besoin de ce repos, nous allions nous mêler parmi les Moissonneurs; & prenant même leurs faucilles, nous essaions de couper les bleds, comme eux.

Je me souviens qu'un jour m'échaussant peut-être un peu trop à cet exercice, une Demoiselle m'aïant demandé si M. l'Abbé de Villeloin saisoit cela? Je lui répondis qu'oui, comme si j'eusse regardé l'avenir par un esprit prophétique; & quand elle m'eut répliqué, comme je l'entendois? Je ne sais, lui dis-je; mais quand cela seroit, celui que vous dites ne se feroit point de tort, parcequ'autresois d'aussi honnêtes gens que lui n'en auroient pas rougi; (j'avois appris cela, sans doute, dans la vie de quelqu'illustre Romain) & sans savoir ce que je disois, elle se prit à rire, & m'arracha la faucille de la main, de peur que je m'en sisse mal.

peur que je m'en fisse mal.

Après la moisson, les Païsans choissississis moisson, les Païsans choissississis la moisson, les Païsans choississis le pour s'assembler & faire un petit festin, qu'ils appelloient l'Oisson de Métive (18) (c'est le mot de la Province), à quoi ils convioient non-seulement leurs amis, mais encore leurs Maîtres, qui les combloient de joie, s'ils se don-

noient la peine d'y aller.

<sup>(18)</sup> Du verbe Metere, moissonner. En Touraine & en quelqu'autres lieux de France, on se sert du

mot métive au lieu de moisson. Voïcz le Dictionnaire étymologique de Ménage.

DE MAROLLES. Part. I. 23

Quand les bonnes gens faisoient les noces de leurs Enfans, c'éçoit un plaisit d'en voir l'appareil; car, outre Village. les beaux habits de l'Epousée, qui n'étoient pas moins que d'une robe rouge & d'une coeffure en broderie de faux clinquant & de perles de verre, les parens étoient vêtus de leurs robes bleues bien plissées, qu'ils tiroient de leurs coffres parfumés de lavande, de roses seches & de romarin; je dis les hommes aussi bien que les femmes, car c'est ainsi qu'ils appelloient le manteau froncé qu'ils mettoient sur leurs épaules, aïant un colet haut & droit, comme celui du manteau de quelques Religieux : & les Païsannes proprement coëffées, y paroissoient avec leur corps-de-cotte de deux couleurs. Les livrées des épousailles n'y étoient point oubliées; chacune les portoit à sa ceinture ou fur le haut -de-manche. Il y avoit un concert de musettes, de flutes & de haut-bois; & après un banquet fomptueux, la danse rustique duroit jusqu'au soir. On ne se plaignoit point des impolitions excessives : chacun païoit sa taxe avec gaieté, & je n'ai point de mémoire d'avoir oui dire qu'alors un passage de Gens de guerre eût pillé une l'aroisse, bien loin d'a-

voir désolé des Provinces entieres, comme il ne s'est vu que trop souvent depuis, par la violence des Ennemis.

Telle étoit la fin du regne du bon RoiHenri IV. Henri IV, qui fut la fin de beaucoup

de biens, & le commencement d'une infinité de maux, quand une Furie enragée ôta la vie à ce grand Prince (19), dont je pense m'être apperçu de quelque funeste pronostique, lors-que le soit de la journée qu'il sut rué, une grande lueur, pendant l'obscurité de la nuit, fit paroitre toute la campagne en feu (20). Je la vis comme on étoit prêt de s'aller coucher, & ceux qui la virent avec moi, en furent saisis de quelque sorte d'effroi, mais cela dura fort peu; & quoique plusieurs crurent que ce n'étoit qu'un éclair, si est-ce que comme il fut extraordinaire, quand on fut dès le lendemain la nouvelle de l'accident funeste, ma Mere, qui étoit un peu crédule aux contes qui se faisoient des choses prodigieuses, ne manqua pas d'expliquer cette vision d'un indice certain du malheur qui étoit arrivé.

Après la mort du Roi, & la céré-voiage de monie des funérailles de ce grand Prin-

<sup>(19)</sup> Le 14 Mai 1610. (20) C'étoit peut-être une Aurore Borkale.

DE MAROLLES. Part. I. 25 ce, où mon Pere qui commandoit les cent Suisses de la Garde, se trouva, marchant à côté du Comte de la Mark, comme il fit depuis au Sacre du Roi Louis XIII, une année s'étoit écoulée, & j'achevois l'onzieme de mon âge, quand, pour nous disposer à faire le voiage de Paris, ma Mere qui eur la bonté de m'y mener jugea à pro-pos d'en faire un petit à Tours, où elle ne fut que huit jours, tant pour y voir quelques-uns de nos proches & bons amis, que pour y faire emploi de quelques étoffes de toie, dont elle fit habiller proprement mes Sœurs & moi, selon notre âge & notre condition.

C'étoit une fort belle saison, & La Ville de quelque jeune que je fusse, je conçus Tours. une si agréable idée de cette Ville-là, que je l'ai toujours depuis considérée comme l'un des plus beaux lieux du monde; & de fait, qu'y a-r-il de comparable à sa situation, entre deux grandes rivieres qui se joignent trois fois en dix lieues de pais dans une vallée spacieuse, où se forment deux grandes Isles, diversifiées de jardinages, de prairies, de bois, de vignes & de maisons? Les côteaux, qui l'environnent, ne sont pas moins somptueux, lesquels en des en-Tome I.

1.611.

droits font des falaises escarpées qui blanchissent de loin, comme ces grandes Dunes qui bornent l'Océan sut quelques côtes de Normandie. Les clochers & les tours de cette Ville se découvrent de huit lieues loin, en perspective, de l'un & de l'autre côté; & cequ'il y a de rare en cela, c'est que des valons différens de la Loire & du Cher, qui sont même séparés d'une côte fort élevée qui regne le long de ces deux rivieres, jusqu'à un gros Bourg, appellé Mont-Louis, on la voit également dans la distance que j'ai marquée. Mais l'aspect qu'elle donne à quelques Châteaux qui sont autour, comme Verets & Cangé, sans parler du Monastere des Capucins de l'autre côté des rivieres, est une chose furprenante. Quant au plan de la Ville, il est uni, & je ne crois pas qu'il soit de guere moins étendu que d'une demi-lieue de long, y comprenant les fauxoourgs, avec des issues merveilleuses de part & d'autre, soit qu'on les considere du côté du grand fleuve, fur un Quai revêtu de pierre, qui regne tout le long de la Ville, soit qu'on le regarde du côté du Cher, vers cette. admirable allée du mail, au milieu de. quatre autres qui se pourroient conti-

DE MAROLLES. Part. I. 27 nuer trois fois autant, si on vouloit, le long d'un rempart revêtu, large de quatre chariots de front. Les levées qui ont été faites tout autour, pour mettre la Ville & le Païs en sureté contre le débordement des eaux, servent également de chemins & de promenoirs délicieux, où force arbres prêtent le couvert. Le dedans de la Ville, où les rues sont à la vérité un peu étroites, se trouve néanmoins orné de fontaines, de boutiques de Marchands, & de beaux édifices; mais principalement d'Eglifes qui y font en grand nombre, dont les plus illustres sont la Cathédrale & cette grande Collégiale de S. Martin, l'une des plus célebres du Roïaume, tant pour ses richesses que pour son antiquité, & pour les cendres du Saint qu'elle renferme. Au reste, je ne dirai rien de Mairmontier (21), l'une des plus anciennes & plus vénérables Abbaïes de la Chretienté, qui se trouve au bout de l'un des fauxbourgs, ni de toutes les autres choses dignes de remarque, parqu'elles sont assez connues, & qu'elles sont peu nécessaires au dessein que je me suis proposé. Mais ce que j'en ai

<sup>(21)</sup> C'est Marmoutier, en latin, Majus Monaste-

Rochere.

bien voulu toucher en passant , n'a été que pour marquer les raisons que j'ai cues d'estimer un si beau lieu, à quoi je pense qu'avoient bien contribué les civilités & le bon accueil qu'on y fai-soit à ma Mere, tant chez Madame la Maréchale de Souvré qui logeoit au Plessis, que chez la Dame qui m'avoit tenu sur les Fonts, & chez la Femme M. de la de M. de la Rochere, mon Oncle Louis de Marolles, Frere puîné de mon Pere; cette Dame appellée Marie du Fautreit, veuve du Sieur de Lauriere, Conseiller au Parlement, & Sœur de Marc du Fautreit, aussi Conseiller de la Cour

de Parlement à Paris, de laquelle mon Oncle n'a point eu d'enfans.

M. de la Guêle, Archevêque de Tours.

Nous y vîmes aussi M. l'Archevêque François de la Guêle, qui témoignoit pour mon Pere une estime toute particuliere, & qui me donna sa derniere bénédiction, quoiqu'il ne mourût que trois ans après (22) dans l'Assemblée des Etats généraux, qui fut tenue à Paris.

Ce Prélat qui n'étoit pas le plus bel homme de son tems, parcequ'il avoit le regard farouche, la bouche de travers & la voix rude, étoit pourtant d'une mine assez avantageuse, à cause de sa taille haute & de son embonpoint;

<sup>(22)</sup> Le 30 Octobre 1614.

DE MAROLLES. Part. I. 29 1611.

outre l'ornement que lui donnoient le violet & la pourpre; car il étoit prefque toujours vêtu de ces deux couleurs, comme les Evêques le devroient être le plus souvent dans leurs Diocèfes, & portoit ordinairement une efcarcelle de velours violet à sa ceinture, avec des fermaux d'argent doré, comme le Recteur de l'Université de Paris en porte encore aujourd'hui, & comme c'étoit la coutume des anciens Prélars, afin d'y mettre les aumônes qu'ils distribuoient eux-mêmes aux Pauvres.

De Tours, ma Mere vit en s'en retournant chez elle Madame de la rens. Croix, Claude Raguier de Migenes, Femme de Claude Berard, Baron de la Croix, Lieutenant Colonel du Régiment de Normandie, & Madame de Bleré, Peronne de Kairvel, Mere de Joseph de Faverolles, Seigneur de Bleré, nos Alliés; & après avoir passé le mois de Septembre en sa maison, elle en partit le douzieme d'Octobre pour m'amener à Paris, afin que j'y fusse au commencement des classes des Col-Paris. leges. Ma Tante de Marolles & mes deux Sœurs étoient avec elle, & nous fûmes huir jours à faire ce voiage, quoiqu'on l'air pu faire en moins de tems; mais il n'y avoit rien de trop pressé. Biij

Vilite de Pa-

Voïage de

1611. Chantelou.

Nous vîmes en passant le jardin de Chantelou auprès de Châtres (23), qui étoit alors une des belles choses qu'on eût su voir, tant à cause des eaux, des grottes & des bocages diversifiés, que des statues, des buis & des cabinets de feuillages & de verdure, qu'on y avoit dressés de toutes parts. Les Fables des Métamorphoses y étoient représentées çà & là; & ce que j'y trouvai de plus ingénieux & de plus ravissant à mon gré, étoit la représentation d'une mappe - monde avec de la terre & de l'eau naturelle, où les mers & les rivieres n'étoient point oubliées, non plus que les montagnes & les quatre vents également disposés autour du grand cercle de l'horison, lesquels faisoient rejaillir l'eau de leurs bouches qu'ils sembloientenfler exprès.

Notre arrivée à Paris.

Mon Pere envoia un carosse au devant du nôtre au Bourg-la-Reine; & nous étant mis dedans; parcequ'il étoit beaucoup plus propre, & que nos chevaux étoient fatigués, n'aïant aussi jamais fréquenté les rues de Paris, nous y arrivâmes à six heures du soir, aïant trouvé des slambeaux & des gens de mon Pere qui nous menerent en la

<sup>(23)</sup> Qu'on nomme aujourd'hui Arpajon.

DE MAROLLES. Part. I. tue S. Antoine, où étoit son logis, auprès de l'Hôtel de Roquelaure, de-

puis appellé l'Hôtel de S. Paul. Ce fut une grande joie à toute la famille de se voir ensemble : & mon Pere qui avoit une grace admirable en tout ce qu'il faisoit, joignit quelque forre de magnificence au bon accueil de visage qu'il fit à sa Femme, à sa Sœur & à ses Enfans. Il jugea même à propos que quelque Dame de Paris de ses bonnes Amies, qui savoit les modes & qui avoit de l'esprit, lui aidât à faire l'honneur du logis, ce qui ne fut pas inutile; car en matiere de Femme, la mode n'est pas une affaire de petite importance. Ce fut néanmoins bientôt fait, parceque les Dames de notre Province en approchoient assez: & quand trois ou quatre jours se furent écoulés, ma Mere fit ses visites, & eut même l'honneur de faire la revérence à la Reine, vit Madame la Princesse de Conti, qui lui témoigna avec beaucoup de bonté, qu'elle vouloit retenir sa Fille auprès d'elle, comme elle y fut depuis : & pour parler de cequi me concerne, il fallut confulter le R. Pere Coton Jésuite, Confesseur du Roi, qui étoit ami de mon Pere. Il ton. voulut bien prendre la peine de venir

deux ou trois fois au logis, qui n'étoit pas loin de la maison Professe de S. Louis, où il étoit quelquesois, & fut d'avis qu'on me mît en pension au College de Clermont (24) dans la rue S. Jacques, où des Séculiers enseignoient les humanités, sous la direction des Peres Jésuites (25).

College de Clermont.

On n'en délibéra donc pas davantage: j'entrai dans ce College au commencement du mois de Décembre, où ce fut pour moi un changement de vie qui ne me surprit pas moins que feroit la prison ou la servitude à quelqu'un qui auroit joui, dans le plus beau lieu du monde, d'une agréable & douce liberté. Je me voïois là comme dans un païs inconnu, où tous les visages, aussi - bien que les habits, m'étoient étrangers. Cependant après en avoir bien soupiré, il fallut s'y apprivoiser, malgré que j'en eusse, & se familiariser avec des sortes de gens à quoi je n'étois point accoutumé.

(24) Dit aujourd'hui de Louis le Grand.

(25) Le Recteur de l'Université s'étoit opposé à l'enregistrement des Lettres Patentes que Louis XIII avoit accordées aux Jésuites le 10 Août 1610, par lesquelles il leur étoit permis de professer dans

le College de Clermont, non-feulement la Théologie, mais toutes les Sciences. Obligés de céder alors à cette opposition, ils firent instruire les Ecoliers qu'ils avoient rassemblés dans leur College, par des Maîtres ès Arts. qui leur étoient dévouss.

1611. Le P. Dou-

Le Jésuite qui avoit notre direction, s'appelloit Doujat (26), c'étoit le Principal du College, homme d'une fa- jat. mille de Robe affez connue dans Paris, & qui étoit en réputation dans sa Compagnie. Il me mit parmi de jeunes gens que je n'ai point connus depuis, excepté François de Machault, Conseiller aux Requêtes du Palais, & les enfans de M. Mangot; & après m'avoir interrogé pour déterminer la classe où je devois aller, il me mit à la cinquieme, attendant Pâque pour me faire monter à la quatrieme; mais il n'en eut pas le loisir, car les Jésuites aïant perdu leur procès contre l'Unniversité, dont M. Hardivillier (27) depuis Archevêque de Bourges, étoit Recteur, il leur fut défendu par Arrêt (28) d'enseigner ou de faire enseigner au College de Clermont, ni en quelqu'autre College que ce fut dans Paris.

(16) Il descendoit de Louis Doujat, qui fut le premier Avocat général que le Grand Conseil ait eu, vers l'an 1515.

(27) Pierre Hardivillier, Parisien, Docteur de Sorbonne, Curé de S. Laurent, puis de S. Benoît à Paris, nommé à l'Archevêché de Bourges en 1639, mort le 10 Octobre 1649, à l'âge de 70 ans. Voiez le Gallia Christiana, Tom. 2. & la Chronologie des Curés de S. Benoît, in-12, pag. 43. & suiv.

(28) Du 20 Décembre

1611.

4 MEMOIRES

Cóllége de la Marche.

Il fallut donc sortir de là dix-huitjours après que j'y sus entré, & néanmoins pour demeurer toujours en quelque façon sous la direction des Jésuites, de qui mon Pere suivoit en cela
les avis & les sentimens, à cause du
Pere Coton qui l'aimoit, je me trouvai au nombre des Pensionnaires que
prit au College de la Marche un bon
Prêtre, appellé Etienne Meige, du Diocèse de Limoges, qui avoit enseigné
quelque tems les basses classes au College de Clermont.

Meige Peda:

C'étoit un homme mélancolique qui paroissoit dévot, mais d'un savoir fort médiocre & de fort mauvaise humeur, du moins à mon égard; de sorte que sa façon de parler & sa maniere d'agir m'étoient insuportables, & je m'imagine que si j'eusse été institué sous d'autres méthodes que les siennes, & par un esprit plus agréable & plus doux; j'eusse. profité au double dans ces premiers commencemens. Je dirai bien même que cette aversion faillit à me faire tout quitter, & que je me suis persuadé bien des fois, qu'il me fit oublier des choses beaucoup meilleures que celles qu'il m'enseignoit, si ce n'est dans les obligarions à dire le Bréviaire. à cause de l'Abbaïe que j'avois, à quoi.

DE MAROLLES. Part. I. 35 il me contraignoit, quand je n'en n'euf 1611.

se pas eu la volonté, parcequ'en effet je n'y étois pas trop assidu, tant par le peu d'usage que j'en avois encore, que par les distractions qui sont assez

ordinaires à la jeunesse.

Ce bon homme m'en persécutoit Sa mauvaisse donc incessamment, & avoit toujours humeur.

quelque chose de fâcheux à me dire, à cause qu'il me voïoit d'une humeur enjouée; cequi me fit avancer une parole bien hardie pour l'âge que j'avois, & qui lui déplut aufli extrêmement, qui étoit qu'il me donnoit sujet de croire que les naturels chagrins & dévots, comme le sien, n'étoient pas toujours les plus prudens ni les plus judicieux, parcequ'ils tiennent pour une science consommée, ce qui en est à peine le commencement. Peut - être bien que je l'avois oui dire à quelqu'un, & qu'elle avoit fait impression sur mon esprit; mais quoiqu'il en soit, je l'avançai, comme si elle eût été de moi; & le Principal du College, appellé Laurent Bourseret, qui en sut averti pour m'en faire une severe réprimande, n'en fit que rire, & ne m'en sut pas si mauvais gré que notre Pédagogue l'eût bien desiré, ou qu'il se l'étoir: imaginé.

Byj

1611. Collége,

J'étudiois alors en la troisieme, sous Mes premie- un Régent appellé François Paris, de res études au Bar-fur-Aube en Champagne, homme de mauvaise mine, mais qui avoit de l'érudition, & qui m'aïant pris en bonne amitié, me servit autant par ses caresses, pour me ramener à l'affection de l'étude, que la rudesse & le mauvais sens de l'autre étoient capables de m'en éloigner; car le vai moien d'obtenir de moi tout cequ'on eût voulu., étoit de me parler civilement, & de me piquer d'honneur, & non pas de me faire une mine trifte, ou de me traiter avec rigueur, comme celui-ci faifoit.

> Je fus quatre ans de suite dans cette misere; & jamais je ne trouvai tems. si long, quoique j'y eusse fait des amis. de mon âge, qui se trouverent à-peuprès dans les mêmes fentimens que j'avois. Il est vrai qu'ils aiderent beaucoup à me divertir, & ils m'encouragerent par leur exemple à ne me laifser pas vaincre à la répugnance que j'avois conçue; de forte qu'il fallut profiter du tems & de l'occasion qui s'offroit pour étudier, & pour me dé-livrer bientôt du joug qui me sembloit si pésant.

Je commençai donc ainsi mes pre-

DE MAROLLES. Part. I. mieres études, & je les achevai prefqu'en même tems avec mes chers compagnons de classe, Henri de Litolfi- pagnons d'a Maroni, esprit agréable & facile, depuis mort Evêque de Basas (29), Fils du Seigneur Constance de Mantoue, Ecuïer de la petite Ecurie du Roi (30): Florent de Masparault, d'une douceur nompareille, qui est mort Conseiller au grand Confeil; François Machault, Conseiller aux Requêtes du Palais; Jean Nicole de Chartres, devenu l'organe & la voix de sa Patrie, portant sa parole & ses sentimens, quand l'occasion s'en offre à propos (31);

Pierre Chanut, que fon favoir & sa prudence ont rendu si digne des grands emplois qu'il a eus (32); Mar-

Mcs Com-

(29) De la famille des Marquis de Suzarre Litolphi-Maroni, une des plus anciennes du Duché de Mantoue. Il étoit né à Gauville, Terre de la famille de sa Mere, à une lieue d'Evreux. Il fut sacré Evêque de Bazas le 8 Juin 1634. Il est mort le 22 Mai 1645. M. Go. deau, Evêque de Vence, a prononcé son Oraison funebre, qui a été imprimée in-4. Voïez le Nécrol. de P. R. & le supplément à ce Nécrologe.

(30.) Puis Gouyerneur.

de Conches & de Bretenil en Normandie, Maître d'Hôtel otdinaire du Roi Henri IV, & ensuite premier Maître d'Hôtel du Dauphin.

(31) C'est le même dont on a des Poésies Françoifes, en deux vol. in-12. Il est mort en 1680. Voïez la Bibliotheque Françoise, Tom. 18.

(32) Il a été. Président des Trésoriers de France en. Auvergne, & depuis Ambassadeur en Suede, Plénipotentiaire en Allemagne., Ambassadeur: en. 38 · MEMOIRES

tin (33) le Roi, Sieur de Gomberville, dont la plume a tant d'agrémens; Ange Massac, si judicieux dans ses Plaidoïers, & si sage dans ses confeils, & quelqu'autres qui ne sont plus, ou qui se sont contentés d'une moindre réputation.

Maladie.

Je sus malade une seule sois pendant ce tems-là, d'une ébullition de sang extraordinaire, & l'eusse été peut-être dangereusement, sans un prompt secours qui me sut donné par l'avis de M. Bouvar (34), depuis premier Médecin du Roi, & sans la joie que m'apporta le retour de ma Mere qui revint à Paris pour mettre ma Sœur aînée chez Madame la Princesse de Conti qui l'avoit demandée. Toutes-

Madame la Princesse de Conti.

conti qui l'avoit demandée. Toutesfois le séjour qu'elle y fit ne fut pas long; & m'aiant fait espérer que je la reverrois bientôt, & qu'elle me viendroit querir, je me consolai, & je me résolus d'achever mes études.

Cependant ma Sœur qui n'étoit pas

Hollande, & Conseiller d'Etas ordinaire. Il est mort au mois de Juillet 1662. Voïez la Vie de Descartes in 4. Présace du Tome I, & en beaucoup d'endroits du Tome II.

(33) C'ell Marin, non Martin. Voïez son Eloge dans l'Histoire de l'Académie Françoise.

(34) Charles Bouvard, du Mans, premier Médecin de Louis XIII, Docteur de Paris, du 27 Juillet 1606, mort le 22 Octobre 1658.

DE MAROLLES, Part. 1. 39 mal faite, & qui avoit de l'esprit, fut honorée des bonnes graces de la Princesse qui en disoit du bien à tout le monde, & qui la fit connoître à la Cour, avec tant d'estime, que le second des Luines, depuis Maréchal de France & Duc de Chaune, en devint amoureux, & l'eût peut-être épousée, si chacun d'eux eût été assez riche l'un pour l'autre, ou si la Fortune n'eût élevé bien-tôt après ce Gentilhomme au point que tout le monde l'a vu, par la faveur étrange que son Frere trouva presqu'en même tems dans l'esprit du Roi. Campagnoles, Capitaine aux Gardes, fut aussi un de ceux qui rechercherent ma Sœur; mais elle se Mariage de trouva destinée pour Emon de Menou, née. Seigneur du Rabris, Gentilhomme d'une ancienne Maison de Touraine, qui en fit la demande par ma Tante de Marolles, & que son bien, son mérite & sa condition, quoiqu'il eût une Fille unique d'un premier mariage, ne permirent pas qu'on le pût refuser.

Ma Sœur enriérement foumise aux volontés de mes Parens, quoique ce lui fût un extrême déplaisir de quitter sitôt la Cour où elle n'avoit été que six mois, n'y fit point de resistance. Elle leur obéit. & s'en alla dans le

même équipage que son Mari sit faire exprès, avec mon jeune Frere; car l'Aîné qui étoit allé en Piémont, y étoit mort quelques jours auparavant, & il n'y eut que moi seul, qui pour ne perdre point de tems au cours de mes études, n'eus point de part à une réjouissance qui fut si considérable dans la famille.

1612.

Ce fut l'année d'après que se fit dans la Place roïale la magnificence du Le Carou-Carousel pour le mariage du Roi & de l'Infante d'Espagne, dont la description s'est faite dans un Livre exprès (35). Je la vis commodément les trois jours qu'elle dura, avant le Dimanche de la Passion de l'année 1612; & je m'en souviens si bien, que i'en ai encore l'idée toute fraîche, & les images présentes à l'esprit. Mon Pere, qui y fit la charge de Maréchal de Camp pour les Tenans qui défendoient l'entrée du Château de la Fé-

> (35) Le Carousel de la Place roïale est imprimé dans le Tome 2, page 65 jusqu'à 69, du Céré-monial François. On a ausi : Réjouissances & Magnificences faires à la Place roïale, pour la publication de la double Alliance, par mariage, enme la France & l'Espagne:

Mercure François Tom. 2. pag. 326 , &c. Plus : le Triomphe roïal, contenant un brief discours de cequi s'est passé au Parc roïal à Paris au mois d'Avril 1612, en faveur du mariage du Roi avec l'Infante d'Espagne. Paris, Ant. du Breuil. 1612.

DE MAROLLES. Part. I. 41

licité, y étoit assez considérable pour nous y mettre en lieu de sureté, avec d'autres petits Gentilshommes de nos amis, entre lesquels étoient le Baron de Prie, le Comte des Chapelles & Grandpré. Nous étions assis auprès de la Tente des Tenans, & une Compagnie du Régiment des Gardes, qui étoit au de-là des Barrieres du Camp, empêchoit que le peuple ne se mît devant nous.

1612.

Mon Pere, qui tous les jours fut M. de Ma-vêtu différemment avec des habits en rolles Maré-chaldeCanip. broderies, & paré de plumes & d'enseignes de diamans, avoit six Estafiers vêtus de ses livrées de velours zinzolin, doublé de satin verd de mer avec du clinquant d'argent, & des bonets de même étoffe piqués d'or, aïant une pointe en visiere, & le reste sans rebord, deux desquels avec de grandes gôles étoient aux côtés du cheval de leur Maître, & les quatre autres menoient en main deux autres chevaux, l'un de poil isabelle & l'autre de gris pommelé. Son emploi de Maréchal de Camp étoit d'ouvrir le champ aux escadres qui devoient entrer, & de les faire avancer du côté des échaffaux du Roi & de la Reine sa Mere, joignant celui de la Reine Marguerite, qui

étoit du côté droit en tournant dans la Place: ce qu'il faisoit d'un air agréable, avec sa mine siere & douce qui lui avoit acquis, aussi-bien que son courage & sa valeur, le surnom de BRAVE MAROLLES; car c'est ainsi qu'on l'appelloit à la Cour.

3:3 devifes.

Sa devise qui n'a pas été marquée par l'Auteur du Livre du Carousel, étoit deux rinceaux d'olivier & de laurier joints ensemble par le bas avec ces mots, Unus aut alter, pour dire qu'il falloit la paix ou la victoire, dont ces deux branches font le fymbole; ou bien faifant allusion au fervice qu'il rendit alors avec le Baron de Courbouson, qui étoit l'autre Maréchal de Camp des Tenans, ou peut-être aïant égard à quelque galanterie qui mettoit la Félicité à une espece d'indissérence, ne s'étant pas contenté d'une autre fort galante qu'il prit, huit ans auparavant, dans un célébre combat de Barriere, qui se fit au Louvre devant le Roi, où il eut un pareil emploi avec le Ba-ron de Prassin, depuis Maréchal de France: j'ai su de lui-même qu'il se contenta de l'épée de ses armes, po-fée en pal entre deux pennes d'argent adossées dans un champ d'azur, avec ces mots, prapetibus pennis, pour mar

DE MAROLLES. Part. I. 43

quer sa promptitude à mettre l'épée à la main, où il s'agiroit du service du

Roi, ou de la gloire des Dames.

Je vis donc la magnificence du Carousel pendant les trois jours qu'elle dura, qui furent un Jeudi, un Vendredi & un Samedi de la quatrieme semaine de Carême, qu'il fit le plus beau tems du monde, & même avec un peu de chaleur; de sorte qu'il ne se vit jamais rien de plus heureux, ni de plus agréable, quoique tout cela n'aboutît qu'à courre la bague, & à rompre dans une lice contre un Faquin; ce qui fut fuivi d'un grand feu d'artifice dans le Palais de la Félicité, où se voioient représentés en caracteres de lumiere, les chiffres de leurs Majestés & de l'Infante d'Espagne, parmi un grand nombre de fusées, & le bruit des tambours, des trompettes & des mousquetades, qui s'acheva par celui qui est si terrible des boètes, & des canons de l'Arfenal, avec des acclamations extraordinaires dans les rues de la Ville : & afin d'y voir repasser les chars de triomphe avec la même pompe qu'ils étoient entrés dans la Place, chacun eut ordre de mettre des lanternes aux fenêtres; de sorte qu'il faisoit clair dans les rues, comme en

1612.

plein jour, & il fut facile à tout le monde de jouir du plaisir de regarder les Trouppes somptueuses des Braves, sous des habits de Héros ou de Guerriers avantureux: & le lendemain de tous ces beaux jours, il plut extrêmement; ce qui pouvoit encore donner sujet à quelque noble distique, comme celuiqui sut fait pour les jeux d'un Empereur Romain, si Auguste eût encore aimé de notte tems les charmes de la Poésie de quelque Virgile.

Duc de Paf-Kane.

Bientôt après se sit à Paris l'Entrée du Duc de Pastrane (36), qui sut envoié pour le Traité de mariage du Roi & de Madame sa Sœur, avec l'Insante & l'Insant d'Espagne, au même tems que M. le Duc de Mayenne sut envoié de France en Espagne, pour le même sujet. Je vis cette Entrée, qui se sit par la porte S. Jacques, un Lundi 13<sup>me</sup> jour d'Août de l'année 1612, dont M. le Duc de Nevers sit les honneurs de la part de la Reine, après que M. le Marquis de Cœuvres eut été au-devant de cet Ambassadeur, jusqu'à Linas. Je sus bien aise de recon-

la réception du même au Louvre parut la même année, *ibid*, chez Jeaa, Nigaut.

<sup>(31)</sup> Ou Pastrana. Jean Baudouin a donné une Relation de cette Entrée. Paris, Ant. du Breuil, 1612. La Description de

DE MAROLLES. Part. 1. 45

noître mon Pere au nombre des Seigneurs & Gentilshommes qui se trouverent en cette occasion par les ordres. de la Cour, afin qu'un Gentilhomme Espagnol, de la suite de l'Ambassadeur, se tronvât accompagné par un François jusqu'à l'Hôtel de Navarre ou de Roque-

laure, qui lui fut destiné pour son logis, dans la rue S. Antoine.

Au commencement de l'année suivante j'ouis parler de la mort des Barons de Luxe Pere & Fils, tués par le Chevalier de Guise (37); mais je remarquai bien mieux la cérémonie qui se fit en ce tems - là du Baptême de Taupinant six Taupinamboux dans l'Église des Capucins, dont le Roi fut le Parrain. C'étoit environ le tems de Pâque : ils passerent habillés de blanc avec des bonets pointus en tête, dans la grande rue du fauxbourg S. Honoré, où je les vis fort aisément d'une fenêtre du logis du Pere d'un ami que j'avois au College. Cinq mois après on fit les feux de la Fête de S. Louis, qui fut la premiere fois qu'elle fût fo-lemnisée, dont nous eûmes grande réjonissance, parcequ'il nous sembloit

1612.

1613.

<sup>(36)</sup> Le Fils, pour ven-ger la mort de son Pere, continuation de Mezerai, fit appeller en duel le année 1613, au commen-Chevalier qui le blessa cement.

que c'étoit autant de gagné pour n'allet point en classe; tant la jeunesse aime à se divertir.

Je crois que ce fut approchant de ce 1614. M. le Duc tems-là, ou bien en l'année 1614 que

mon Pere s'étant défait de sa Charge des Suisses, entra dans la Maison de Nevers, parceque Madame de Nevers & Monsieur le Duc de Mayenne, fon Frere, lui témoignerent que ce leur seroit une joie indicible, & que M. de Nevers le souhaitoit, pour avoir plus d'occasion de lui faire paroître l'estime qu'il faisoit de lui. Et de fait, ce Prince aïant trouvé bon qu'il se chargeât de la conduite de M. le Duc de Rethelois son Fils aîné, quoiqu'il fût encore bien jeune, il l'afsura que cela ne lui feroit point de tort dans l'honneur qu'il avoit d'être au Roi; que sa pension de douze cens écus lui seroit payée, & qu'il avoit parole de la Reine & du Surintendant, qu'on ne lui en feroit rien perdre; qu'au reste il vouloit lui en bailler encore autant, & qu'il auroit sa Compagnie de Chevaux-Légers entretenue; attendant quelque marque plus honorable & plus utile qu'il lui vouloit donner de sa bonne volonté. Il salut néanmoins avoir sur cela un com-

DE MAROLLES. Part. I. 47 nandement exprès de la bouche du toi & de la Reine; & mon Pere s'étant ésolu enfin d'obéir, ne voulut pas reıser cequ'il eût peut-être bien désiré u'on ne lui eût pas demandé, à cause e la sujétion. Il n'accrut pas sans doute es prospérités de sa fortune par ce roïen-là, quoiqu'il ne parût point ésavantageux, & entra dès-lors dans ous les intérêts de cette grande Mai-

on, qui se vit incontinent après agie par les troubles que cauferent le rédit & la faveur extraordinaire du

larquis d'Ancre.

M. le Prince de Condé se retira 1615. e la Cour; M. le Duc de Vendôme M. le Prins it arrêté prisonnier au Louvre, d'où ce se retire.

se sauva bien-tôt après, pour se rerer en Bretagne; & la Citadelle de saisseres fut rendue par le Gouvereur à M. le Duc de Nevers, contre intention de la Reine. On fit néannoins quelqu'accord avec les Princes ui congédioient les Trouppes, mais près que le Roi eut été déclaré Maur, & que l'Assemblée des Etats gééraux à Paris y eût été finie, le Roi iant pris le dessein d'un voïage en uienne, les Princes se retirerent de Cour pour la seconde fois, afin de ver des Gens de guerre en Picardie,

Boni.

à quoi le Roi opposa un Corps d'Armée, où mon Pere avoit sa Compagnie, & y étoit en personne sous la charge de M. le Maréchal de Boisdauphin, qui les pressa un peu & les obligea de passer à guai la riviere de Loire auprès de Boni, laquelle, un moment après, devint si grosse, qu'il eût été périlleux de s'y engager. Là, mon Frere qui étoit encore Page de M. de Mayenne, & qui avoit fait le voiage d'Espagne avec lui, perdit la salade (38) du Duc son Maître, qui échappa de l'arçon de la felle de son Cheval & tomba dans l'eau, où il

Mariage du Roi.

chercher.

Cependant on célébra les Cérémonies du Mariage du Roi, & de Madame sa Sœur à Bordeaux; & la Cour étant de retour à Tours, au mois de Janvier de l'année 1616, où l'on 1616.

fut bien avisé de ne s'arrêter pas à la

donna les Sceaux à M. du Vair, on assigna la Conférence de Loudun, & le Traité s'y étant conclu, les Princes se rendirent ensuite à Paris auprès du Roi, les uns après les autres; mais non pas le Duc de Luxembourg, qui en ce tems-là mourut à Gergeau. Ma-

<sup>(38)</sup> Sorte de demi-casque, en sorme de calote dame

DE MAROLLES. Part. I. 49

dame de Nevers revint aussi à la Cour, après avoir foutenu dans fa Ville une espece de siége, avec une valeur extraordinaire & une patience incroïable

pour une femme.

On ne pensa plus qu'à faire des réjouissances, & les Princes & grands Seigneurs se traiterent magnifiquement les uns après les autres. Je vis le Festin Festins entre de M. de Nevers, qui fut une chose les Princes. somptueuse. Je pense qu'il y eut cinquante couverts & dix-huit services, dont les plats furent portés par des Pages richement vêtus; & à chaque service, les trompettes sonnoient du haut d'une terrasse, qui regardoit sur la riviere, sur le Pont-neuf & sur le jardin; puis les hautbois, les musettes & les flûtes douces, faisoient ouir leur concert, ensuite on entendoit les violons, & enfin la mélodie des luths & des voix; recommençant ainsi plusieurs fois tour-à-tour, depuis une heure jusqu'à cinq ou six du soir, parmi toutes fortes d'entretiens agréables, dans une grande Sale richement tapissée, au bout de laquelle il y avoit un buffer somptueux. Là étoient, avec M. le Prince de Condé & les Ducs de Guise, de Mayenne, de Chevreuse, d'Elbeuf, de Vendôme, de Bouillon & Tome I.

1616.

plusieurs autres Seigneurs de France, le Prince d'Orange & le Comte de Carlile, Anglois, & un autre Seigneur, Ambassadeurs d'Angleterre.

trappé sur le

Pendant le dîner, un Voleur se cacha dans le Cabinet de M. de Nevers, pour en dérober ce qu'il y trouveroit de plus précieux : mais aïant été furpris sur le petit lit du Prince, où il crut qu'on ne l'iroit pas chercher, il sut saiss par les Valets de chambre, & lié à une quenouille du lit, où il fut maltraité, quoiqu'il y fût visité de tous ceux qui avoient été du festin; & parcequ'il paroissoit un peu mélancolique, on se contenta, pour le ré-jouir & pour divertir aussi la Com-pagnie, de le faire sauter cinq ou six tours dans une Catalogne (39), que des Pages & des Laquais lui tinrent fort officieusement dans une allée du jardin, dont il n'eut pas grand sujet de se plaindre, parcequ'on ne lui sit pas davantage de mal.

Prison de Au reste, la paix ne sur pas de M. le Prince. longue durée : car le premier jour de Septembre ensuivant, qui fut un Jeu-di, M. le Prince de Condé aïant été retenu prisonnier au Louvre, d'où il fut mené à la Bastille, les autres Prin-

<sup>(39)</sup> Couverture de lit, faite de laine.

DE MAROLLES. Part. I. 51

1616.

ces & Seigneurs, qui s'étoient joints auparavant dans ses intérêts, & à qui l'on vouloit même faire accroire que dans les festins, dont nous venons de parler, ils avoient avancé des paroles bien hardies touchant la Bande de ses Armes, qu'ils appelloient une Barre, se retirerent de la Cour & s'en allerent à Soissons, & M. de Guise avec eux', qui toutefois n'y demeura pas long-tems; mais les autres, ne trouvant point de sureté en lour retour, formerent d'autres desseins, qui furent à la veille de causer de grands mouvemens.

Le même jour que M. le Prince fur Pillage de arrêté, on pilla l'après - dîné les mai- du Maréchal sons du Maréchal d'Ancre; c'est-à-d'Ancre. dire, celle de la rue de Tournon, au Fauxbourg S. Germain, & celle qu'il avoit auprès du Louvre. Je vis le pillage de celle du Fauxbourg, qui étoit la principale, où les Fem-mes paroissoient au faîte du logis arracher jusqu'au plomb des couvertures, après avoir pillé les chambres & les cabinets, & brisé les lambris dorés. Je vis jetter, d'une fenêtre haute qui regardoit sur la rue, plus de huit cens masques de Balet ou de Comédie. Des Valets de notre Collége & de pauvres

- ( - (

Garçons en eurent un tour de lit de satin violet en broderie d'or : on n'y laissa pas un seul meuble de bois, & les grilles de ser n'y surent point épargnées, non plus que les arbres du jardin, qui surent également ravagés. J'eus horreur d'une action si surieuse, & je portai impatiemment de voir une si grande licence au Peuple, qui ne sait ce qu'il fait quand il est ému, ou qu'il a perdu le respect, & que la présence de quelque Personne vénérable n'arrête point son impétuosité. On y envoïa bien le Fils du Chevalier du Guet; mais ce sur malheureusement pour lui, car il y sur tué.

Eloignement de M. de Nevers.

Quelque tems après, on fit commandement aux Gens de M. le Prince de Condé, & à tous les Domestiques de ceux de son Parti, de sortir de Paris, sur peine de la vie, auxquels se joignit M. de Nevers, à cause du déplaisir qu'il reçut de Chaalons, Ville de son Gouvernement, qui lui resusa fes portes, dont il témoigna bien ensuite son ressentiment

Cependant M. de Marolles ne se hâta point de sortir de Paris, pour essaier de justifier à la Cour de procédé de M. de Nevers. Sur quoi il eut plusieurs audiences de la Reine Mere,

DE MAROLLES. Part. I. 53 qui lui témoignoit de la bonne volonté. Mais, comme il eut convaincu de fausseté, en sa présence, les rapports que lui en avoit faits un Exempt des Gardes, appellé Baranton, qui ne pou- Mort Baranton. vant se consoler d'un reproche si amer, en conçut tant de regret, qu'il se tua d'un canivet dont il se perça le cœur, mon Pere se retira aussi en Champagne, où étoit M. de Nevers; & le Comte d'Auvergne délivré de la Baftille, après quatorze années de prison, eut charge de lever pour le Roi un Corps d'Armée à Meaux, dont il fit la guerre aux Princes, tandis que par le crédit & les intrigues du Maréchal d'Ancre, il y eut du changement au Conseil du Roi; car M. du Vair aïant rendu les Sceaux (40), dont il avoit usé avec tant d'intégrité, M. Mangot, M. Mangot. Sécretaire d'Etat, fut choisi par la Reine pour faire cette Charge (41);

& M. de Luçon, depuis Cardinal de Richelieu, fut emploïé pour exercer l'Office de Sécretaire d'Etat. Quelques

Mort de

(40) Guillaume du Vair, Evêque & Comte de Lisieux, avoit été nommé Garde des Sceaux, en Mai 1616; il les remit au mois de Novembre suivant; les reprit en 1617, & les garda jnsqu'à sa mort,

atrivée le 3 Août 1621. (41) Claude Mangot fut Garde des Sceaux par la 'démission volontaire de M. du Vair, en 1616, & remit les Sceaux entre les mains du Roi, l'année suivante.

jours après, il y eut une Déclaration publice contre le Duc de Nevers & tous ceux qui l'assistoient, puis contre les Ducs de Vendôme, de Mayenne, le Maréchal de Bouillon, le Marquis de Cœuvre, & leurs Adhérans.

On m'inter-

Ce fut alors que sur le bruit qui roge chez M. couroit d'une certaine entreprise, afin le Garde des de ne rien négliger, & prenant garde jusqu'aux moindres choses, M. le Garde des Sceaux m'envoïa querir au College de la Marche où j'étois, pour s'informer si je n'avois point reçu de Lettres de mon Pere, & si je n'avois pas vu quelqu'un de ses Gens qui m'en eût appris des nouvelles; que je prisse bien garde à ne déguiser rien de la vérité, parcequ'il y alloit du fervice du Roi. Là étoit M. de Luçon en habit noir, renversé sur une chaise de cuir, tandis que M. le Garde des Sceaux étoit debour, en me parlant sur ce sujet. Je lui sis réponse, que mon Pere ne s'étoit jamais donné la peine de m'écrire, & qu'il écrivoit aussi peu à celui qui me tenoit en pension, parcequ'il étoit assuré des soins qu'il avoit de moi, pour ne me laisser manquer d'aucune chose dont je pusse avoir besoin; qu'au reste, je n'avois point du tout de connoissance du lieu

DE MAROLLES. Part. I. 55 où il étoit, & que je n'avois point vu de ses Gens; mais que je pouvois croire qu'il ne feroit jamais rien contre le fervice du Roi, à quoi il étoit obligé par sa naissance & par son incli-nation. M. le Garde des Sceaux me dit que je parlois de ses devoirs, dont il n'étoit pas question, mais qu'il vouloit seulement savoir si je n'en n'avois point eu de nouvelles. Je n'eus rien à lui répliquer davantage, quoiqu'il me dît cela d'un ton assez fier : & M. de Luçon qui connoissoit assez mon M. de Lu-Pere, & qui avoit de l'estime pour con. lui, se redressa sur sa chaise, & dit: qu'à la vérité il ne crosoit pas que M. de Marolles se sût jamais porté de son mouvement contre le service du Roi; mais qu'il étoit marri qu'il fe fût trouvé engagé dans un si mauvais Parti: puis il ajoûta tout bas, que je me retirasse, & qu'il ne me conseilloit pas de demeurer à Paris. Je ne sais si c'étoit pour me faire peur; mais je ne m'en étonnai pas beaucoup. Cela néanmoins me fit monter quel- Ma sortie que rougeur sur le front, & m'étant du College. que rougeur sur le mont, ce in cante retiré, notre Pédagogue & le Principal de notre College, qui s'imaginerent qu'ils ne me pouvoient retenir avec sureté, & voiant d'ailleurs le danger C iv

1616.

qu'il y avoit de déplaire à la Cour, dans les moindres choses, me donnerent congé, & même me prierent de m'en aller le plutôt qu'il me seroit possible en Touraine, où étoit ma Mere, & que pour cet esser on sourniroit aux frais du voïage, & qu'on me donneroit ce qui seroit nécessaire.

Je n'eus pas grande peine à prendre un congé si obligeant, quoique ce sût au commencement d'un Hiver assez qu'on me ser saire un bebie de

rude. On me fit faire un habit de campagne & de la faison: & quoique j'eusse des Amis intimes au College, étant près de monter avec quelquesuns en Philosophie à la fin de l'année, fi est-ce qu'aïant beaucoup plus de passion de revoir la Patrie, je m'en consolai fort aisément; mais avant que de pattir, je vis tous mes Amis les uns après les autres, pour leur dire adieu, croïant que notré féparation feroir beaucoup plus longue qu'elle ne fut pas, quoiqu'elle ne le fût que trop pour le bien de mes études, où je prenois plus de goût que je ne faisois du commencement; car, pour en dire la vérité, les deux pre-mieres années du Collége me semble-rent beaucoup plus rudes que les sui-vantes, tant à cause de la bassesse des DE MAROLLES. Part. I. 57

classes où j'étois, que par l'ennui que me donnoit la mauvaise humeur de

celui qui nous tenoit en pension.

Mais afin de reprendre la chose un Mes Compen de plus haut, quand je me sentis tude. touche de l'affection de l'étude, j'avoue que ce me fut une grande confolation d'avoir trouvé des esprits sociables, tels que mes chers Compagnons d'étude que j'ai déja nommés, & que d'autres encore qui n'étoient guere plus avancés que nous, comme le Neveu de M. le Cardinal du Perron, depuis Evêque d'Angoulême (42), dont la sagesse & la modestie ont été si recommandables. M. de Fiesque, depuis Maître de chambre de M. de Verneuil, Evêque de Metz & Abbé de S. Germain des Prés; M. Hesselin Louis Cauchon, Seigneur de Condé, depuis Maître de la Chambre aux Deniers, & l'un des plus honnêtes hommes de notre tems; M. Bargeot, aujourd'hui Chanoine de la Sainte Chapelle, homme d'honneur s'il en fûr jamais, & d'une probité rare; Messieurs Chahu, dont le jeune s'est fait Jésuite, & s'est acquis de la ré-

<sup>(42)</sup> Jacques du Perron, à Evreux en 1646, mort nommé Evêque d'Angou- en 1649. lême en 1636, transferé

Du Lion.

putation dans sa Compagnie; M. l'Abbé de Lumague, Amateur des beaux Arts, des Peintures & des autres curiosités de cabinet; M. Matthieu, Médecin fameux de la Faculté de Paris; Nicolas du Pin & Gabriel Absolu, deux naturels admirables pour les graces du corps & pour les lumieres de l'esprit, mais qui moururent en la sleur de leur jeunesse; & quelques autres, entre lesquels il y eut un Religieux, appellé du Lion, qui avoit plus d'ef-prit que de piété; mais qui d'ailleurs avoit de la bonté, & qui s'étoit rendu considérable à tout le monde par fon adresse & par son esprit; de sorte que pour se licencier impunément, il ne falloit que mériter ses bonnes graces & sa confidence.

Je ne sais pas où il prenoit le fond de toute la dépense qu'il faisoit; mais il en avoit toujours de reste pour de petits festins qu'il aimoit extrêmement, pour la paume & pour la Comédie, où il nous menoit quelquefois, lorscomédiens. que cette fameuse Comédienne appellée la Porte (43), montoit encore

(43.) Marie Vernier, Femine de Mathurin le Févre, qui prit le nom de la Perte lorsqu'il monta sur

le Théâtre. C'est la plus ancienne Comédienne du Marais.

DE MAROLLES. Part. I. 59 sur le théâtre, & qu'elle se faisoit admirer de tout le monde avec Valeran (44)., & que Perrine & Gaultier (41) étoient des Originaux qu'on n'a jamais depuis su imiter. Mais je me tins bien plus redevable à notre Ami, des bonnes connoissances de dehors qu'il me procura, comme celle de M. Balesdens, qui demeuroit alors M. Bales. au College d'Harcour, chez un bon homme, appellé le Landez, depuis Docteur en Théologie & Oncle des deux Mazures, Cures de S. Paul l'un après l'autre. Comme il s'est aujourd'hui acquis de l'estime par les Belles-Lettres qui lui ont donné place dans l'Académie françoise, il étoit, dès ce tems-là, d'une humeur gaie & d'un entrerien divertissant (46).

Ce fut par le moien de M. l'Abbé M. le Cara du Perron, que j'eus l'honneur de voir ron. une fois Monseigneur le Cardinal son

Oncle, dans sa maison de Bagnoler,

(4) Valeran le Comte teprésentoit encore à l'Hôtel de Bourgogne en 1608. Il passa dans lelle du Marais, & 'éroit en possession des premiers Rôles.

(45) Perine est le nom d'un Personnage introduit dans les Farces qu'on représentoit au commencement du siècle passé. On ignore le vrai nom de l'Acteur qui avoit adopté ce nom. Il jouoit travesti en Femme avec Gaultier-Garguille.

(46) Voiez sur Jean Balesdens, l'Histoire de l'Académie françoise, avec les Notes de M. l'Abbé

d'Olivet.

& de faire la révérence à ce grand homme, qui eut la bonté de m'accueillir d'un visage doux, & de me témoigner l'estime qu'il faisoit de mon Pere. Je pris la hardiesse même de lui parler des admirables vers de sa traduction de l'Enéide, qu'il avoit publiée depuis peu, & que je savois par cœur; ce qu'il trouva bon, & nous en récita lui-même quelques-uns qui lui vinrent en mémoire sur le même sujet; à quoi il ajoûta que ce n'étoit pas une mauvaise marque d'avoir de l'estime pour ces choses-là. Il se faisoit alors porter dans une chaise découverte, à cause de ses goutes qui ne lui permettoient pas de se tenir de\* Ce su l'an bout, & mourut le mois d'Août \* enfuivant, laitsant à son Frere ses Ab-

Craffor-

Environ ce même tems, je vis mourir dans notre College le Philosophe Crassor, de la Ville de Langres, qui avoit beaucoup de rapport à ces por-traits de Philosophes cyniques, qui se trouvent dans les cabiners des Curieux, étant mal - propre comme eux, avec une barbe longue & touffue, & les cheveux mal peignés. Il avoit une chose-bien particuliere, & que je n'ai vue qu'en lui-seul, qui étoit de plier

baïes & son Archevêché de Sens.

DE MAROLLES. Part. I. 61 & de redresser ses oreilles quand il

vouloit, fans y toucher (47).

Etant donc près de sortir de notre Mon retour College, d'y quitter même les habi-en Touraine, tudes que j'y avois contractées, après cinq années de séjour, il se trouva un honnête homme de la Province, Claude Odon, Prieur de Bretagne, qui me fit compagnie pour y aller, & qui ne me quitta point qu'il ne m'eût rendu en notre maison. Ma Mere fut ravie de me voir; mais je la trouvai fort allarmée de tous les bruits qui couroient au sujet de la Guerre des Princes, où mon Pere étoit engagé. On ne nous menaçoit de rien moins que d'un ravage qu'il n'y avoit pas moïen d'éviter, si les troubles continuoient; ce qui obligea ma Mere de faire garder sa maison, pour essaier au moins de la garantir du pillage contre des Gens sans aveu qui rodoient dans le Païs.

Cependant les Amis & les Voisins ne laissoient pas de nous visiter; & ma Mere reçut beaucoup de confolation des soins que prit d'elle, en cette

<sup>(47)</sup> Jean Crassot est mort le 14 Août 1616. Il a enseigné la Philosophie pendant plus de 30 ans dans l'Université de

Paris. Ses Traités sur ce sujet sont imprimés; mais on ne les lit plus depuis long-tems.

16.16. Madame la

rencontre, Madame la Vidame d'Amiens, Françoise de Bastarnai, qui vivoit en grande réputation de fainteté & d'une vertu exemplaire, dans son Château de Montresor, qui n'est qu'à deux lieues de chez nous.

1617.

Mort du Ma- Mais enfin l'orage s'appaisa, & nos réchal d'An- craintes cesserent par la nouvelle qui nous vint un Mercredi, de la mort du Maréchal d'Ancre, qui fut tué le Lundi d'auparavant 24<sup>me</sup> jour d'Avril. La Reine Mere fut reléguée à Blois, & les Princes aïant mis bas les armes, retournerent à Paris; de sorte qu'aïant passé l'Eté aux champs avec la plus grande douceur du monde, où je vis foigneusement les Amis de notre Maifon, dont je reçus beaucoup de civilités, je revins à Paris pour renouer le fil interrompu de mes Etudes, & faire mon cours en Philosophie, dont on m'avoit jugé capable il y avoit plus d'un an.

Je fus mis en pension pour cet esset auprès du College de Navarre, après avoir été saluer les Princes de l'Hôrel de Nevers, qui me témoignerent beau-coup de bonté, & surtout M. le Duc de Rethelois (48) qui me faisoit l'honneur de m'aimer, & qui prenoit plaisir

(48) Charles de Gonzague-Cleves.

DE MAROLLES. Part. 1. 63 à beaucoup de choses, dont il me don-

noit la liberté de l'entretenir.

Ce Prince, d'une beauté rare & d'un de Rethelois, esprit merveilleux, faisoit toutes choses de si bonne grace, qu'on ne par-loit que de ses persections, de sorte que comme il étoit élevé au-dessus de plusieurs, par la grandeur de sa con-dition, il étoit digne aussi de porter le titre de Prince de la Jeunesse de son tems. Il avoit deux Freres plus jeunes que lui, le premier, appellé Charles, destiné à la Profession ecclésiastique, & qui peut-être y fût demeuré, s'il ne fût point devenu l'Aîné; & le second, nommé Ferdinand, qui depuis fut Duc de Mayenne, & mourut jeune en Italie (49).

Mon Pere avoit la conduite du Duc de Rethelois, aïant un Sous-gouver-neur appellé Bohan; & un Gentil-homme de qualité, appellé René de Menou, Sieur de Charnisay en Tou-Charnisay; raine, fut mis auprès des deux autres jeunes Princes, pour les bons rémoignages que mon Pere avoit rendus de lai à M. de Nevers. Il n'y avoit pour tous les trois qu'un Précepteur, appellé G. G. de la Ville d'Orléans, homme d'un petit génie, qui fut pour-

64

Exercices de Jeuneise.

tant préséré à plusieurs, & entr'autres à Pierre Monmaur, surnommé le Grec (50), qui alla prendre la place que celui-ci occupoit auprès du Fils aîné du Maréchal de Praslin. Un Sécretaire, appellé Polens, du Païs de Liege, leur enseignoit l'Italien & l'Allemand; Aleaume & Erigogne, les Mathématiques & les Fortifications; Rabel, à peindre (51); Prevôt, à danfer : & quand un âge un peu plus avancé eut augmenté leurs forces, Charnifay, l'un des plus adroits Ecuïers de France de son tems, leur apprit à monter à cheval, & l'Anglois à faire des armes.

Chacune de ces choses avoit ses heures réglées, & j'étois ravi de voir des Princes d'une naissance très heureuse, répondre aux soins que l'on prenoit de les élever. Je les venois visiter les jours de leur divertissement; & comme ils trouvoient bon que j'allasse par-tout avec eux à la prome-

(50) C'est celui que Ménage & autres ont fait passer pour un Parasyte. Il a succédé à Goulu dans la Chaire de Professeur soïal en Grec. (51) C'est le même Rabel, à qui Malherbe a adresse un Sonnet, sur un Livre de seurs, & de qui M. de Chelande dit dans ses Poésies:

Ingénieux Rabel, de qui la docte main Ne cédera jamais au Tempeste Romain. DE MAROLLES. Part. I. 6;

nade, aussi ne m'en dispensois-je que le plus rarement qu'il m'étoit possible, étant assuré que M. de Nevers l'avoit agréable, parcequ'il savoit bien que je ne leur inspirerois rien de contraire

à ses desseins, & Madame de Nevers même trouva bon de me dire que je

lui ferois plaisir de les voir souvent.

Mais aiant commencé mon cours de Philosophie sous le fameux Janus Cecilius Frey (52), qui enseignoit au College de Montaigu, je tombai phe Frey. malade d'une grosse fievre continue, Grande maqui me causa des rêveries importunes, ladie. à cause de l'application que j'avois eue avec un peu trop de contention à l'étude que je faisois; de sorte que je ne pouvois reposer, & je me trouvai en grand danger de mourir, parceque la maladie fut aigüe & longue : toutefois la jeunesse, avec les bons remedes qui me furent adminiftrés par les ordonnances de Tournier, l'un des plus savans Médecins de la Faculté, me remirent sur pied au bout de trois mois. Ainsi cela fit beaucoup de tort à mes Etudes; mais je me

(52) Jean Cecile Frey, Auteur d'un grand nombre d'Ouvrages, mort de peste à Paris, dans l'Hôpital de S. Louis, le premier Août 1631. Voïez son Eloge & la Liste de ses Ectits dans les Mémoires du P. Niceron, Tome XXXIX.

récompensai ensuite par un travail as-

Je changeai de logis & vins demeurer en la rue de la Harpe chez un Joueur de luth, où je pris con-M. Bourde noissance de M. Bourdelot, qui avoit fait des Notes sur Lucien & sur Petrone (53). Cet excellent homme, qui aimoit passionnément la Musique, venoit souvent en ce logis-là, pour y entendre les concerts de luths qu'on y faifoit; & pour me témoigner quelque reconnoissance du respect que j'avois pour lui à cause de son savoir, il me fit présent de son dernier Ouvrage, où j'eusse pris beaucoup plus de plaisir que dans mes écrits de Philosophie, si j'eusse eu du tems de reste pour m'y appliquer.

Je sus en ce lieu-là jusqu'à la sin de l'année, pendant laquelle notre Prosesseur me donnoit des leçons en particulier pour le tems que j'avois perdu, & je faisois écrire sous lui celles qu'il dictoir en Public, où il mêloit beaucoup de questions & re-

453) C'est Jean Bourdelot, Avocat au Parlement de' Paris, & Maître des Requêtes de la Reine Marie de Medicis, mort en 4638. Il étoit Frere d'Edme Bourdelot, qui fut Médecin de Louis XIII, & Oncle de Pierre Michon Bourdelot, plus contu fous le nom d'Abbé Bourdelot. DE MAROLLES. Part. I. 67

cherches curieuses, tant de l'Astronomie que du Systême du monde & de la Géographie, dont j'avois acquis déja quelque connoissance; il se servoit mê-me bien souvent des figures que j'avois dressées pour induire des preuves de cette Science, lesquelles il recomman-

doit publiquement, & les faisoit

beaucoup valoir.

Ce fut au même tems que ce sa- 1618. vant homme, du Canton de Fribourg ques de Frey. dans le Païs des Suisses (54), sit imprimer deux Panégyriques, qu'il récita pour les Paranymphes d'une Licence en Théologie, dans l'un desquels tous les mots commençoient par C, comme le nom de celui dont il célébroit les louanges, appellé Callæus; & dans l'autre il n'y avoit ni R ni S en l'honneur d'un favant Religicux Dominicain, appellé Claude Mahuet, ce qui seroit à peine croïable, y conservant un bon sens, si nous n'en pouvions encore être assurés par l'Edition que nous en avons, laquelle il dédia à M. Bourdelot, dont je viens de parler, & dont porte le nom, par adoption, son Neveu d'une Sœur, qui est

1617.

(54) Frey dit lui-même, rum, qu'il étoit de Kei-dans le sixieme Chapirte serfiul, Ville sur le Rhin, de ses Admiranda Galliadans le Comté de Bade,

1618.

Foux.

aujourd'hui ce célebre Médecin de la Faculté de Paris, M. l'Abbé de Maffay (55).

ray (55).

Au reste, cette année 1618 fur remarquable par trois feux, l'un d'accident, le second d'artifice & le troisieme de la Nature, comme l'écrivit en Vers latins Isaac Habert, Parisien, que j'ai fort connu depuis avec grande estime, comme je dirai bientôt. Le premier de ces trois feux que je vis, comme tout Paris, fut celui du Palais, quand ce grand Temple de la Justice fur embrasé par un accident imprévu , le Mardi sixieme \* jour de Mars; le second fut le feu d'arrifice qui se fit à la Fête de S. Louis, dans l'Isle de Louviers auprès de l'Arsenal, depuis l'Isle de Notre-Dame, qui pour lors n'étoit point bâtie, où par le moïen de la poudre & de certaine composition de bitume & de vitriol, les fusées répandirent en l'air des étoiles & des ferpenteaux de feu, dont tout le monde fut furpris, comme d'une nouveauté qui n'avoit point encore paru. Le dernier de tous ces feux fut celui d'une grande

<sup>(55)</sup> C'est que l'Abbé mort de M. de Château-Bourdelot, dont il s'agit neuf, Garde des Sceaux ici, avoit eu l'Abbaïe de Massay, vacante par la \* Il faut le septieme.

DE MAROLLES. Part. I. 69

Comere, qui a donné tant de sujer

de parler (56).

Or deux jours après le premier feu, qui fut celui du Palais, mourut sur les cinq heures du soir Catherine de Lorraine, Duchesse de Nevers, en-Mort fuite d'une maladie de quinze ou vingt Nevers. jours, qui lui fut caufée, à ce qu'on dir, par quelque forte de violence qu'elle se fit pour se trouver un soir chez la Reine, où il y eut une grande Assemblée pour un Balet roïal qui s'y devoit danser. Jamais cette Princesse ne parut si belle; elle étoit toute brillante de pierreries, & sa taille avantageuse, jointe à une grace nompareille, lui donnoit un éclat merveilleux. Je la vis, ce me femble, en cet état, comme les Poètes décrivent leur Junon, quand pour se rendre plus majestueuse, elle s'ornoit de ses riches atours. Cependant quelque secours qu'on lui put apporter en sa maladie, par l'avis des plus célebres Médecins de la Faculté de Paris, où furent appellés Duret, de Lorme,

(56) Les trois Poémes d'Isaac Habert, dont parle l'Abbé de Marolles, ont pour titre : le premier, incendinm Bafilica, anno 1618, Martii die feptimio. Le second , Ignis So-

lemnitatis S. Ludovici. Le troisieme, Cometes. Ces 3 Pieces sont à la suite de quelques autres Poésies d'Isaac Habert, à Paris, Jean Libert, 1623, in-4.

de do

Seguin & Riolan, avec du Puy fon Médecin ordinaire, admirablement versé dans le grand Art dont il fait profession, il fallut en un moment perdre tous ces riches dons de la Nature, & céder enfin à la violence de la maladie, qui ne pur être surmontée par aucuns remedes. Cette Princesse si vertueuse & si bien née, mourut donc en l'âge de 33 ans, entre les bras de fon illustre Epoux, à qui elle laissa les trois Princes que j'ai tantôt nommés, & trois Filles, Louise, Anne, & Bénédicte qui mourut (57) depuis Abbesse d'Avenai. M. de Nevers en fut inconsolable; & le corps de la Défunte, aïant reçu dans son lit de parade les honneurs qui se rendent aux Personnes de sa qualité, sur porté à Nevers avec beaucoup de pompe, pour être inhumé dans le Chœur de l'Église Cathédrale, où sont les corps de quelques Ducs de Nevers. Le Sieur paudiguier. Daudiguier (58) qui a tant écrit, & que j'ai connu depuis avec beaucoup d'estime, fit ce Sonnet, à la mode de ceux de Mainard, sur la mort de cette Princesse.

(18) Henri d'Audiguier,

<sup>(57)</sup> A Paris, le 21 Auteur de beaucoup de Septembre 1637. Romans.

Vous mourez, ô grande Princesse! Et quittant ce bas Elément, Vous nous y laissez seulement, Pour vous y régretter sans cesse. Hélas! ah, je ne croïois pas Que la piété sans exemple, Dont vous étiez ça bas le Temple, Dût être sujette au trépas.

Mais voïant le soir précédent (59) Tomber par un grand accident De Thémis le saint Edifice: Je doutai de votre santé, Et jugeai que la piété Tomberoit après la Justice.

Environ le même tems, les Jésuites College de aïant obtenu Arrêt du Conseil contre l'Université de Paris (60), ouvrirent leur College de Clermont, pour y recommencer leur exercice à Pâque enfuivant, où le Roi leur fit l'honneur de leur donner pour Ecoliers M. le Marquis de Verneuil (61) & M. le

(59) Si c'est le soir précédent qu'arriva l'incendie du Palais, elle mourut donc le 8, comme on le lir dans le Moreri, & non le 9, comme l'insinue l'Abbé de Marolles.

(60) Le 15 Février

(61) Henri, Duc de Verneuil, né en Octobre 1610., qui porta longtems le titre d'Evêque de Metz, posséda l'Abbaïe de S. Germain des Prés; depuis fut fair Chevalier des Ordres du Roi, le premier Janvier 1662, & recu Duc & Pair de France, le 15 Décembre :663. Il est mort le 18 Mai 1682.

1618.

Comte de Moret (62), ses Freres naturels, qui en peu de tems se rendirent si savans, que sur la fin de leurs Etudes, qui ne sut point fort éloignée de leur commencement, ils soutinrent des Thèses en Philosophie & en Théologie, avec un succès merveilleux.

La connoissance que la Cour m'avoit donnée de ces deux Personnes illustres ne me permit pas de cesser de les voir quand ils furent au College, sous la discipline des Peres Jéfuites, où chacun d'eux avoit son Gouverneur. J'y allois donc fort fouvent, & il me sembloit que mes soins ne leur étoient pas désagréables; mais avant que de les voir au commencement de leurs Classes, qui fut en l'année 1618, j'achevai ma Philosophie à la fin du mois d'Août de la même année; puis attendant l'ouverture des Leçons en Théologie, j'allai en Touraine pour y passer le tems des Vacations.

M. Gault En faisant ce voïage, je me troude Tours. vai de bonne fortune en la compagnie

<sup>(62)</sup> Antoine de Bourbon, Comte de Moret, au Combat de Castelnauné en 1607, Abbé de Savigni, de S. Victor de Matseille, de S. Etienne

<sup>-</sup> d'Eustache

1618.

DE MAROLLES. Part. I. 7; d'Eustache & de Jean-Baptiste Gault, deux Personnages d'une vertu extraordinaire, qui revenoient de Rome & s'en retoutpoient à Tours, lieu de leur naitsance, où ils alloient pour se consoler avec leur Mere, de la mort de leur Pere (63), dont ils portoient le deuil. Je me souviendrai toujours de la douceur de leur entretien, & des bonnes choses qu'ils me dirent pour la piété, sans me faire connoître le dessein qu'ils avoient d'entrer dans l'Oratoire; comme ils y entrerent bientôt après, sous la direction de M. de Berulle. Enfin ces Messieurs, s'étant acquis en ce lieulà beaucoup de réputation, furent jugés dignes l'un après l'autre de gouverner l'Eglise de Marseille, & sont morts en réputation de sainteté (54).

J'arrivai chez nous vers le commencement de Septembre, où toute la famille me témoigna quelque joie de me voir, comme je fus ravi de la trouver pleine de joie & de prospérité; & pendant le séjour que j'y fis, j'allai visiter le voisinage, où étoit M.

(63) Jacob Gault, d'une des plus anciennes & des plus confidérables Familles de Tours.

(64) Eustache est mort le 13 Mars 1639, & Jean-

Mars 1639, & Jean-Tome I. Baptiste le 23 de Mai 1643. La Vie de celui-ci a été écrite par François Marchetty, Prêtre. Paris,

1650, in-4.

de Cornac, Abbé de Villeloin, qui étoit de retour d'auprès de M. du Maine, où il avoit des emplois; j'y vis aussi M. de Pons René d'Argi, qui avoit été député aux Etats généraux pour le Corps de la Noblesse de Touraine, l'un des plus sages Gentilhommes de son tems; M. de Menou mon Beau-frere, dont la maison ne désemplissoit point de beau monde, tant il y faisoit bonne chere à ses Amis; & tous les autres qui nous donnoient des marques de leur affection. Etant de retour à Paris, je me lo-

1619.

geai auprès de Sainte Genevieve, dans de la rue de S. Etienne des Grecs, chez un bon homme appellé Piat Maucors, Piat. qui tenoit force honnêtes gens en pension. J'y occupai la chambre où avoit demeuré fort long-tems un célebre \* C'était M. Professeur, Ecossois de Nation \*; je pense même avoir oui dire qu'il y étoit décédé (65): quoiqu'il en soit, me sentant respirer le même air qu'il avoit fait, ce me fut un encouragement à

> me porter davantage à l'étude, outre l'exemple que m'en donnerent dans

Criton.

(61) Georges Critton, mort le 8 Avril 1611, fut enterré dans l'Eg!ise des Jacobins de la rue S. Jacques, qui est en effet très voifine de la rue S. Etienne des Grecs. Voïez son Eloge dans les Mémoires du P. Nicer. Tame XXXVII.

DE MAROLLES. Part. I. 75 le même logis des personnes de beaucoup de mérite & d'un savoir exquis, que j'y rencontrai, comme je dirai

1619.

Aïant oui quelques Professeurs en La Théologie, dont je sis écrire plusieurs gie.

Traités, je m'appliquai soigneus ment à la lecture des saintes Ecritures, des Conciles & de l'Histoire eccléssastique, d'où je puisai de grandes vérités, pour me détromper de beaucoup d'erreurs & de superstitions populaires. Comme j'en avois la mémoire toute fraîche, & que j'avois une assez grande facilité de m'exprimer, j'en parlois fort souvent, afin de m'y fortisser davantage: & jecrois que j'y parossois plus savant que je n'avois acquis de connoissance, parcequ'il y faut emploïer bien plus de tems que je n'avois fait, pour y être consommé.

Mais outre le naturel que j'y avois assez propre, & la grande application que j'y apportois, avec un esprit guéri de la préoccupation, la connoissance qu'un certain bonheur m'avoit donnée des plus grands hommes de ce tems-là, me prosta merveilleusement. Car sans sortir de mon logis, j'y cus en divers tems l'entretien & les bons exemples que me donnerent pour l'a-

Di

1619. Th**éol**ogiens, mour des Belles-Lettres, Jean-Baptiste de Crosilles, depuis Abbé de la Couture (66); Jean de Lingendes, Prédicateur illustre, depuis Évêque de Sarlat (67) & de Mâcon, & Isaac Habert, Docteur en Théologie, depuis Théologal de Paris & Evêque de Vabres (68). D'ailleurs, je voiois souvent deux Professeurs célebres en Philosophie, Frey (69), & du Val (70) qui avoit enseigné à Lisieux avec tant de réputation, l'un & l'autre de mes bons Amis. Au Couvent des Jacobins, j'allois visiter Messire Nicolas Coefreau, Evêque de Dardanie & Administrateur de Metz (71), & le R. Pere des Landes, depuis Evêque de Tréguier; & aux Jésuites du College de Clermont, les célebres Peres Fronton du Duc, Jacques Sirmond & Denis Petau (72), le dernier que je connus

(66) Voïez ci - après, fous l'an 1651.

(67) En 1642. De Mâcon en 1650, mort en 1665, le 2 Mai.

(68) Connu par ses Ouvrages sur l'Ecriture & sur la Théologie, & par des Poésies latines, mort le 15 Septembre 1668.

(69) On en a parlé cidessus.

(70) Guillaume du Val,

de Pontoise, depuis Professeur au College roïal: le même qui a fait le Livre intitulé le College roïal de France, &c. en 1644,

(71) Nommé en 1621 à l'Evêché de Marseille: morr, sans en avoir pris possession, le 21 Avril 1623.

(72) Ces trois favans Jésuites sont très connus. DE MAROLLES. Part. I. 77

par le moïen de son Frere le Chartreux, & les deux autres par les habitudes fréquentes qu'avoit auprès d'eux M. de Crosilles mon bon Ami. Quant à la connoissance de M. Coefteau, je la dois à celle du R. Pere des Landes qui étoit notre Provin-cial, & chéri de longue main dans notre Famille. Ce fut aussi dans le même logis que je vis la premiere fois Monsieur de Saint Amant (73); qui s'est acquis tant de réputation par ses beaux Vers, aïant composé dès-lors son Poéme de la solitude, qui fut reçu avec tant d'applaudissement.

1619.

Et parceque nous étions souvent Académie visités par des gens d'esprit, qui se plaisoient à la pureté de la Langue, & qu'il n'y en avoit pas un de nous qui ne fît état de la même chose, nous composâmes une espece de petite Académie, qui ne nous fut pas inutile. Ce fut alors qu'un jeune Théologien, appellé Louis Masson; depuis Prédicateur considérable, & persuadé de tout ce qu'une piété solice suggere de plus saint & de plus reli-

<sup>(73)</sup> Marc - Antoine 1660. Voïez la Bibliothé• de Gérard, Ecuïer, Sieur que françoise, Tome XVI, de S. Amant, mort en page 329 & suiv.

gieux, étant fraîchement venu du Païs de Languedoc, d'où il est, ne put s'empêcher de nous marquer son étonnement, nous afant trouvés comme nous examinions certaines façons de parlet de la Langue; ce qu'il esti-moit de peu d'importance en compa-raison d'autres choses, où, selon sa pensée, il eût été bien plus juste que nous eussions emploié du tems. Peutêtre qu'il avoit raison; mais il n'y en avoit pas un de nous qui ne fût persuadé que pour la persection des Sciences, il ne saut rien négliger, & particulierement en l'éloquence & en la puteté du langage, si nécessaire pour s'exprimer nettement, & qui ne se peut apprendre que par un long usage & par un soin tout particulier, dont un esprit judicieux peut seulement saire le discernement. ment faire le discernement.

Ouvrages Outre les mots & les façons de académiques parler, nous examinions encore l'œ-conomie des pieces, & chacun de nous essaioit d'en faire quelqu'une sur les sujets proposés. De - là vinrent plusieurs versions qui se firent du Pseaume 136, quelques imitations de Virgile & d'Ovide, diverses Poésies de Louis de Révol, de Dauphiné, l'un des plus beaux esprits que j'aie connuc DE MAROLLES. Part. I. 79

de ma vie (74); la Semaine amoureufe de Moliere (75); l'Eromene de Daudiguier le jeune (76); les Eglogues
de Virgile en vers, de Pierre Marcaffus (77), quelques Epigrammes &
Sonnets de M. Colletet (78); un
Traité du Chauve, composé par un
Gentilhomme, appellé de Vaux, qui
demeuroit auprès de M. le Comte de
Cramail; une Ode de Pierre Marbeuf
de Rouen (79), Avocat au grand
Confeil, adressée à M. le Comte de
Moret; les Epîtres de Crosilles, & ma
premiere version de Lucain.

Je ne faurois aussi oublier, entre Horles bonnes connoissances que je sis Gens dans ce logis, le Docteur Maillard, Anglois, homme d'esprit & sincere, que des Gentilshommes de son Païs, appellés Lucas, Gorge, & Farsex,

Honnêtes

1619.

(74) On a de lui des Chansons, des Sonnets & autres Poésies galantes, avec l'Epitaphe de Freminet, Peintre du Roi, dans les Délites de la Poésie françosse, chez Toussaint du Bray, depuis la page 976 jusqu'à 994.

(75) On le nomme de Molieres dans les Délices de la Poésse françoise, où l'on a quelques Pieces de lui, page 647-651.

(76) L'Eromene est un

Roman du Sieur Henri d'Audiguier

(77) Cette Traduction parut en 1621. Pierre de Marcaffus est mort en Décembre 1664. Voïez les Mémoires du P. Nicéron, Tome XXXI, page 100 & suiv.

(78) C'est Guillaume Colletet, qui est fort con-

(79) Voïez la Bibliothéque françoise, Tome XV, page 166.

D iv

1619.

obligeoient de venir souvent chez nous, où ils étoient logés; M. de Croisettes, mort depuis Lieutenant général à Soissons, & l'un des plus généreux hommes que je connus jamais, & Jacques Tonnereau du Plessis, de la Ville de Tours, qui n'eut jamais le mensonge sur les levres, ni la malice dans le cœur.

Sur le commencement de l'Automne de l'année 1619, Messire Benjamin de Brichanteau (80), Evêque de Laon, & Abbé régulier de Sainte Genevieve, étant venu à décéder, d'une maladie, qui lui fut causée pour avoir mangé quelques abricots, M. le Cardinal de la Rochefoucauld fut pourvu de cette Abbaïe; & parcequ'il trouva bon d'y venir demeurer, aiant quitté son logis du Fauxbourg Saint Honoré, mon Pere, qui avoit pour ce Prélat une vénération toute particuliere, me commanda de le voir souvent, à quoi je ne manquai pas une fois ou deux le mois.

M.le Cardinal de la Ro ekcfoucauld.

M. le Com-

Mes plus ordinaires visites, outre celles de l'Hôtel de Nevers, où j'avois des obligations étroites, étoient

Paris en l'Abbaïe de Sainte Genevieve, le 13 Juillet 1619.

<sup>(80)</sup> Benjamin de Brichanteau, Fils d'Antoine de Brichanteau, Marquis de Nangis, est mort à

DE MAROLLES. Part. I. 81 chez M. le Comte de Moret, qui s'é-1619.

toir venu loger sur le Fossé auprès de la Porte Saint Michel. Et parcequ'il avoit agréable l'entretien que je lui faisois de mes lectures des Poètes, dont je lui faisois choix des plus beaux endroits, fon Gouverneur, appellé Lestrade, qui avoit beaucoup de piété, de douceur & de politesse, quoiqu'il ne sût pas homme de Lettres, en étoit bien aise, & ne doutoit nullement que son jeune Prince, en se divertisfant de la forte, ne perdroit pas le tems; mais, si je ne me trompe, le Prince ne songeoit pas moins à nouer par mon moien quelqu'amitié avec le Duc de Rethelois, qu'il estimoit

Alors on mit auprès de lui M. de De Lingens & Crosse, les & Crosse, les Lingendes (81), pour être fon Précep-les. teur. Mais il n'y demeura pas longtems pour la premiere fois; car je ne fais par quelle intrigue fecrette, contre l'intention même de Madame la Comtesse de Moret, & de ses Freres, le Chevalier de Bueil & de la Perriere, on substitua Crosilles en sa place, qui leur étoit auparavant le plus agréable du monde. Le Comte souffrit ce chan-

infiniment.

<sup>(81)</sup> Le même dont on a parlé ci-devant, qui est mort Evêque de Mâcon.

1619.

gement, quoiqu'il aimât de Lingendes; mais il ne haissoit pas Crosilles, & voulut obéir de bonne grace au Roi, qui lui donna aussi un autre Gouverneur, appellé Beauregard Cha-bris, d'une valeur & d'une probité rares, aussi-bien que Lestrade, qui lui céda néanmoins en cette rencontre, pour aller exercer la même Charge auprès de Messieurs de Vendôme, . & de-là chez M. de Nemours. Mais enfin de Lingendes fut rétabli, & Crofilles, qui avoit demeuré auprès de Messieurs de Grandmont, s'en alla chez le Duc d'Usez, où il sur deux ans. De-là, il fut recherché pour la réputation de son savoir & de son esprit agréable en conversation, par M. le grand Prieur de Vendôme, qui lui procura le Prieuré de Cheré, dépendant de la Couture; & après la mort de M. le grand Prieur, il vint achever sa fortune chez M. le Comte de Soissons (82), qui après la mort de Poitevin, le fit Titulaire de ses Abbaïes de S. Michel en l'Herm, de S. Ouen de Rouen, de Jumieges, de la Couture, & du Froimont (83);

<sup>(81)</sup> Louis de Bourbon, Ordre de Citeaux, Dio-Comte de Soissons. cèse de Beauvais.

DE MAROLLES. Part. I. 83

& enfin après l'avoir contraint à lui donner une démission de ses Bénésices, pour en pourvoir un de ses Aumôniers, appellé Montagne (84), sur ce qu'il sur accusé de facrilege pour s'être marié, il l'abandonna misérablement dans une prison de dix années, laquelle il ne survéquir que de six mois, aïant été déclaré absous par Arrêt du Parlement, les Chambres assemblées, après trois Sentences ecclésiastiques rendues contre lui.

Crofilles

1619.

Comme j'étois redevable à l'Abbé de Crosilles de plusieurs bonnes connoissances, qu'il m'avoit données dans la Cour & dans les Maisons religieuses, où il étoit estimé, je lui procurai celle de l'Hôtel de Nevers, où venoit alors ce qu'il y avoit de mieux fait & de plus galand dans le monde. Le Duc de Rethelois, qui avoit infiniment de l'esprit, le reçut avec ses civilités ordinaires; & parcequ'il lui fut facile de se persuader que mon Pere y avoit beaucoup contribué, il dédia, pour l'amour de lui, le Livre de ses Epîtres à ce jeune Prince, qui n'en fit pas moins d'état que le reste de la Cour, qui ne se pouvoit lasser de les lire; de sorte qu'en moins de deux

<sup>(84)</sup> Voïez ci-après, année 1651.

1619.

ans, il s'en fit quatre ou cinq Editions. Cependant il s'en faut beaucoup qu'elles n'aient trouvé depuis le mê-me fuccès, & je suis certain que dès-lors le bon homme Malherbe ne se pouvoit empêcher d'en faire des railleries, & d'appeller leur Auteur le Sécretaire des Dieux; en quoi il fut suivi par son Disciple Honorat de Bueil, Seigneur de Racan, à qui j'ai oui dire bien souvent, que son discours & ses pensées se tenoient comme une chaîne de fable. Il avoit pourtant la conversation jolie, & ne manquoit pas d'érudition, aïant fait beaucoup de lecture, dont il avoit la mémoire assez présente, & parloit facilement, & même avec un ton galand, pourvu qu'il ne fût pas contredit; mais la moindre résistance lui causoit une émotion qui le rendoit piquant; ce que j'ai bien vu des fois à l'Hôtel de Nemours, chez M. le Comte de Cramail, & dans les Cabinets de Madame la Douairiere de Longueville & de Madame la Marquise de Rambouillet, où se trouvoient beaucoup de Personnes de qualité.

Je ne dirai pas les grandes choses qui se passerent à la Cour pendant ce tems-là, je n'y ai point de part.

DE MAROLLES. Part. I. 85 La maladie contagieuse, qui fut assez considérable à Paris, depuis l'année 1620, jusqu'en l'année 1623, ne m'en Paris. fit point sortir, même pendant les Etés qu'elle étoit la plus dangereuse, & que chacun, pour éviter le péril, se retiroit aux champs: & certes en l'année 1621, il y resta si peu de Personnes de condition, pendant les mois d'Août & de Septembre, que m'étant une fois trouvé avec M. le Marquis de Vardes, pour aller à la promenade du côté de Vincennes, nous ne trouvâmes que deux carosses par les rues, depuis la Porte de Nêle (85) jusqu'à celle de S. Antoine; & de dix ou douze que nous étions chez notre bon Hôre, j'y demeurai seul avec le plus jeune de ses Enfans, Bachelier en Théologie.

Alors l'Abbé de Crosilles, que j'es- Comt timois infiniment, demeuroit chez M. le Comte de Guiche (86) & le Comte de Louvigny son Frere, que la crainte de la maladie contagieuse n'a-

Comte de

(85) Cette Porte ne subafte plus.

(86) Antoine de Gramont, Comte de Guiche, dont la Terre a été érigée en Duché-Pairie en 1648, fous le nom de Gramont. Il fut fait Matéchal de

France en 1641, & c'est

à lui que Crosilles a addreile fon Apologie, imprimée en 1642 m-4. Le Comte de Louvigni étoit Roget de Gramont, tué en duel le 18 Mars 1629. Voïez, fur ce Seigneur, les Addi 10ns de M. l'Abbé de Marolles,

86 MEMOIRES
voit point fait fortir de Paris. Je le
voïois en ce lieu-là le plus fouvent
qu'il m'étoit possible, où venoit une
bonne partie de ce qu'il y avoit de reste de personnes de qualité à Paris, qui en ce tems-là ne s'étoient point engagés en d'autres emplois. La conversation douce faisoit bien une partie de leur divertissement; mais enfin le jeu s'y mêla, qui causa des pertes considérables, & qui donna lieu à de perites querelles, dont quelques-unes furent appaisées par le Comte de Cramail, & par le Marquis de la Viéville.

Duc de Rethelois, Gouverneur Champagne.

Cependant M. de Nevers, aïant obtenu du Roi la survivance de son Gouvernement de Champagne & de Brie, pour le Duc de Rethelois son Fils, trouva bon que ce jeune Prince en prît possession, & que mon Pere eût l'honneur de sa conduite. Quand il fit son Entrée dans les villes de ces deux Provinces, on m'a dit que ce fût par-tout une chose magnifique : & mon Pere même eut la bonté de m'en donner un vase de vermeil doré, dont je fis présent au Professeur Frey, qui m'avoit enseigné la Philosophie avec beaucoup de soin, & qui, voulant prendre les dégrés de la Faculté de Médecine, avoit dédié les Théses de sa Tentative DE MAROLLES. Part. 1. 87

à mon Pere, pour l'amour de moi. Quand la Cour fut de retour à Paris,

1620.

sur le commencement de l'Hiver, après que la maladie fut appaisée, M. de Nevers eut un grand démêlé avec le Cardinal de Guise, pour le Prieuré Querelle du Cardinal de de la Charité, dépendant de l'Abbaïe Guise. de Cluni : car en aïant fait pourvoir en Cour de Rome le Prince de Timeraye son second Fils, sur une lettre ou promesse du Cardinal de Guise, Abbé de Cluni, & ce Cardinal, s'en étant voulu dédire, en faveur de l'un des Enfans qu'il avoit eus de la Dame des Essars (87), ce dédit devint le sujet d'un grand procès, & partagea dans la Cour toutes les Personnes de condition. M. le Prince de Joinville, depuis Duc de Chevreuse, en reçut un : ppel, pour avoir assisté le Cardinal Ion Frere à quelque infulte qu'il fit à M. de Nevers, comme il follicitoit au Parlement le jugement de cette affaire.

Je n'étois pas alors avec lui, non plus que M. le Prince de Tymeraye, ou Charles fon Fils, que j'avois accompagné en toutes les autres follicitations; mais je vis bien au retour les grands troubles que cette querelle mit dans la Famille, lesquels furent diffi-

<sup>- (87)</sup> Charlotte des Effars.

cilement appaisés, parcequ'il il y eut des coups donnés de part & d'autre, sans que M. de Nevers, qui sur ofsensé le premier, ne se désiant de rien, eut le loisir de mettre l'épée à la main, que Fouques son Ecuier tenoit hors de la chambre du Rapporteur, où il étoit feul. M. du Maine entra dans les intérêts de son Beau-frere, & se divisa dans sa propre Famille. Mais enfin ces débats furent pacifiés; l'autorité du Roi y intervint, & M. de Nevers fut Satisfait.

Rethelois.

Depuis, comme on disoit que le M le Duc de Duc de Rethelois étoit amoureux de Mademoiselle de Soissons, Charlotte Anne de Bourbon, l'une des belles Princesses de la Cour, qui mourut depuis âgée de quinze ans, ce jeune Prince d'une beauté rare, aïant un jour les cheveux bouclés & poudrés, qui ajoutoient de nouvelles graces à celles de son visage & de sa bonne mine, & le faisoient regarder de tout le monde, M. de Luines le voiant de la forte, ne se pût empêcher de le cajoler, & de lui dire qu'on voïoit bien qu'il avoit une Maîtresse, parcequ'il avoit la tête trop belle : à quoi le Prince repartit, que ce n'en étoit pas la cause, mais qu'il avoit ainsi les cheveux naturelleDE MAROLLES. Part. 1. 89

ment. Et comme M. de Luines faisoit peut-être semblant devant le Roi d'en être étonné, le Roi demanda s'il étoit vrai? Non, Sire, lui dit le Duc de Rethelois; pourquoi donc me le disiez-vous tout à cette heure, répliqua M. de Luines ? C'est, lui repartit le Duc, que je dis au Roi la vérité, & à yous, ce qui me plaît. Cette parole que j'entendis fort distinctement, aïant l'honneur d'être auprès de lui, me plut infiniment, & j'eusse été ravi que M. de Nevers eût été à Paris, pour lui en faire le récit; mais n'y étant pas, il se fallut contenter de l'aller dire à Madame la Douairiere de Longueville, sa Tante, qui trouva cela le plus sier & le plus joli du monde; mais qui eût bien voulu que M. son Neveu s'en fût abstenu, parcequ'elle avoit toujours grand peur de choquer la Cour.

L'année d'après fut remarquable par 1621. le commencement de la guerre contre Commence. les Huguenots, depuis que par une sé-ment de la dition populaire, on eut mis le feu les dans un Temple qu'ils avoient au bout nots. d'un Fauxbourg de la Ville de Tours, le jour qu'ils firent le convoi funebre d'un homme, appellé Martin le Noir, qui avoit pris leur créance, quelques

1620.

années auparavant (88). Le Roi fit un voïage en Poitou, où il prit S. Jean d'Angeli, pendant lequel le Cardinal de Guise (89) mourut à Xaintes d'une fievre maligne, & reconnut avec beaucoup de regret l'injustice de la violence dont il avoit essaié d'user à l'endroit de M. le Duc de Nevers son Cousin germain.

Puis le Roi étant allé en Guienne, il y assiégea Montauban, où M. de Mayenne (90) fut tué malheureuse-

Mort de M. de Mayenne.

du Maine, ou ment dans les tranchées; ce qui fut une perte considérable à la France, & très sensible à M. de Nevers son Beaufrere. Ses Neveux furent héritiers de ses Duchés & Seigneuries, sous bénéfice d'inventaire, à cause des grandes derres qu'il avoit laissées. De-la Ferdinand de Gonzagues, troisieme Fils de M. de Nevers, sut appellé Duc de Mayenne, & en conserva le titre jusqu'à sa mort, qui arriva dix ans depuis.

Mort du Connétable de Luines.

Le Connétable de Luines mourut

(88) Cette guerre dura deux ans, recommença jusqu'à trois fois, & ne finir qu'en 1619, un an après la prise de la Rochelle.

(89) Louis de Lorraine,

Cardinal de Guise, Archevêque de Reims, mort le 21 Juin 1621, âgé de 46 ans.

(90) Henri de Lorraine. Il fut tué à ce siège en

1621.

DE MAROLLES. Part. I. 91

aussi bientôt après M. du Maine (91), d'une fiévre pourprée à Longueteille, d'où son corps embaumé sut apporté en Touraine, pour être inhumé à Maillé, qu'il avoit sait ériger en Duché, sous le nom & appellation de Luines, à deux lieues au-dessous de Tours. Cette Ville le reçut par les ordres du Roi, avec assez de magnificence; mais cela n'empêcha pas que, comme on avoit écrit force libelles diffamatoires contre lui, on n'en publiat encore quelques - uns contre sa mémoire, après sa mort : tant les fortunes prodigieuses, comme avoit été la sienne, font d'ordinaire concevoir une certaine aversion, qu'il est difficile de surmonter, quand celui qui en a joui long-tems, n'a pas su l'art d'en bien user.

Cependant, pour éviter les maladies de l'Automne, qui régnoient alors dans Paris, M. le Duc de Rethelois alla pafser un mois ou deux de certe fâcheuse faison au Château de Briere, auprès Château de de Chastre, d'où se découvre une belle vue tout-autour, avec un paisage fort diversifié. Il y fut visité de toute la Noblesse du Païs, & entr'autres du Vi-

<sup>(91)</sup> Le 15 Décembre Au lieu de Longueteille, de la même année 1621. il faut Longuetille.

1621,

comte de Sainte-Mesme, de la Maison de l'Hospital, qui le convia d'aller passer quelques jours en son Château auprès de Dourdan. Je l'y accompagnai; & pendant trois jours qu'il y fut, parmi la meilleure chere que le bon Gentilhomme lui pût faire, il lui donna encore le divertissement de la

de SainteMef-

La Chasse chasse du Chevreuil & du Sanglier. Mais pour en dire la vérité, le plaisir ne lui en fut pas fort sensible, non. plus qu'à moi qui ne l'aimai jamais, quoique je sois de race de Chasseurs. Toutefois, afin de n'attirer pas des reproches de mon Pere, & de toute la Noblesse qui éroit là, je fis semblant d'en être ravi; & m'étant apperçu que M. le Duc de Rerelois n'y avoit pasmoins d'aversion que moi, & qu'il se contraignoit pour user de complai-fance, je lui dis que je me tiendrois auprès de lui, pour l'entretenir d'autres choses, & qu'il pourroit demeurer dans les routes, & sur les avenues, pour voir passer la bête, ou entendre du moins le bruit des Chiens, & le son des cors, ce qui ne lui déplut pas: & sans s'agiter trop, n'allant guére plus vîte que le pas, en causant de mille choses agréables, il eut presque tout le plaisir de la Chasse, & vit sor-

DE-MAROLLES. Part. I. 93 cer le Chevreuil à la fortie du Bois, où se découvre une grande Plaine, qui nous sembloit toucher à l'extrémité de l'Horison; desorte que ceux qui avoient couru sur toutes les voies, purent croire qu'il en avoit fait au-

1621.

Il me dit, comme nous étions seuls, Devis de le qu'il y avoit sans doute peu de gens Chasse.
qui eussent le goût bon pour les véritables plaisirs; que pour lui, il n'en pouvoit trouver, où il n'y avoit point de gloire à mériter : ce qui me fut une marque d'une belle ame & d'un grand cœur. Là-dessus je lui cherchai des raisons & des exemples illustres, pour appuier ses nobles sentimens. Je lui dis que les bêtes ne valoient pas la peine qu'on emplosat tant de ruses pour les attraper; que la Chasse rend les hommes sauvages, & qu'elle endurcir le cœur; que les grands Princes l'ont plutôt soufferte pour prendre quesque forte d'exercice, qu'ils n'en ont été passionnés; que ceux qui ont de l'ambirion, ne sauroient s'abbaisser à si peu de chose, & qu'après tout, si la Chasse est aimable pour l'exercice du corps, elle ne l'est guere pour la satisfaction de l'esprit : mais que pour ne choquer pas l'opinion de beaucoup de

94 MEMOIRES gens, il falloit un peu contraindre son naturel, & faire semblant de l'aimer. Il me dit qu'à la vérité, la folitude lui paroissoit quelque chose d'affreux, qu'il y avoit de la cruauté dans la Chasse, puisqu'elle met son plaisir à tuer ce qui fuit, & à blesser ce qui ne fait point de mal; que les ruses qui s'y pratiquent, quoiqu'elles soient des images de la Guerre, font toujours des especes de trahison, ce qu'il haissoit mortellement; & que jamais il ne se résoudroir d'être seul au coin d'un bois, pour attendre un Liévre, comme un voleur feroit un passant, afin de le dépouiller & de l'assassiner. Je fus ravi de l'entendre si bien philosopher. Le lendemain nous retournâmes à Briere, & de-là, sur le commencement du mois d'Octobre, à Paris, où il falut prendre le deuil pour la mort de M. du Maine, dont la nouvelle funeste fut apportée incontinent après, comme nous avons dit rantôr.

1622. Canonifation de cinq Saints.

L'année suivante fut celle de la Canonifation de cinq Saints, dont la Cérémonie fut célébrée par le Pape Gregoire XV (92), ordonnant des Fêtes,

<sup>(92)</sup> Il en canonisa du-François Xavier, S. Phimoins quatre cette année, lippe de Néri & Ste Thé-S. Ignace de Loyola, S.

DE MAROLLES. Part. I. 95 les Temples, & des Autels, pour cha- 🗖

1622.

cun d'eux ; & incontinent après, à re que portoit la Relation que nous vîmes, les trompettes & les tambours Connerent dedans & dehors l'Eglise, hussi-bien que toutes les cloches de la Ville, & du Château S. Ange, on rira force canons en signe de la Canonisation, puis on chanta le *Te Deum*. Le Pape dit la Messe en l'honneur des cinq glorieux Saints, avec la pompe & les cérémonies accoutumées en telles occasions, & octroïa Indulgences plénieres, avec plusieurs années de pardon, qui s'étendirent aux Provinces éloignées, dont elles témoignerent leur allégresse, & entr'autres l'Espagne, qui en fit de grandes réjouissances à Saragosse, en l'honneur de Sainte Therese, Patrone des Carmes déchaussés: car il y eut même, à ce qu'on nous a dit, un Tournoi à Cheval, pour honorer cette Sainte, où toutes les galanteties imaginables furent observées, jusqu'aux cartels, aux devises, & au prix du combat. Mais, à Paris, au Monastere des Carmes déchaussés, & dans les Maisons des Jésuites, on se contenta de représentations en tableaux, de meubles somptueux, de musiques douces, de Processions, où 1622. Feux d'ar-

les Images des Saints étoient portées en triomphe, & de feux d'artifice, qui furent faits parmi le bruit des trompetres, des tambours & des canons. Le plus éclatant de tous les feux, fut celui des Carmes déchaussés, qui se fit à la vue de tout Paris, sur une platteforme élevée au-dessus de leur Église. La Plaine de Grenelle, qui n'en est pas loin, étoit alors verdoïante par le blé qu'on y avoit semé; mais la foule des carosses la paîtrit de telle sorte, qu'on pût croire qu'il n'y leveroit pas un seul épi. Cependant elle parut depuis si abondante, sans qu'on y eût semé d'autre blé, que cela passa pour une espece de miracle, parmi ceux qui ne savent pas qu'un champ semé ne reçoit point de dommage par les chariots, ni par les piés des Chevaux, quand les tuiaux ne sont pas encore formés, pourvu qu'on n'en foule les herbes qu'une seule fois.

Notre-Da- Je me fouviens aussi qu'on parla fort me de la Vic- alors d'une Image miraculeuse de Notre-Dame de la Victoire, qui fur apportée d'Allemagne par un Carme déchaussé, appellé Pere Dominique de Jesus-Maria (93), depuis mort en Es-

(93) Il étoit Espagnol, en Autriche, le 6 Février mais il est mort à Vienne 1630. Il est parlé de ce pagne.

DE MAROLLES. Part. 1. 57

pagne. Cette Image fut trouvée par hazard parmi des pieces de bois rompues, & c'étoit un petit tableau d'un pié & demi de haut, & d'un pié de large, où étoit peinte une Nativité de Notre-Seigneur, avec la Vierge, S. Jofeph & deux Bergers : mais parceque le bon l'ere crut que les Hérétiques avoient crevé les yeux par mépris à la figure de la Vierge, il la porta partout avec lui, priant Notre-Seigneur Jesus-Christ de venger l'injure faite à l'Image de sa Sainte Mere, & s'en servit pour animer les Armées impériales au combat, contre les Bohémiens Hérétiques, à quoi il imputa le succès de la victoire. Il en obtint de grandes faveurs & des dons précieux de l'Empereur & du Duc de Baviere, avec une si grande réputation de fainteté, que quand il passa en France, pour s'en retourner en Italie, le peuple se pressoit autour de lui, pour le

1622.

Religieux dans la vie d'Edmond Richer par M. Baillet, Livre 4, & ce qui en est dit dans ce Livre a engagé le P. Martial de S. Jean-Baptiste, Auteur de la Bibliothéque des Ecrivains des Carmes déchaussés, de faire une longue Apologie de son Contrere, aptès l'article qu'il en donne dans Iadite Bibliothéque écrite en Latin: Voïez les pages 105 & suiv. & depuis la page 118 jusqu'à 136. Si le Pere Martial eur connu les Mémoires de l'Abbé de Marolles, il auroit, sans doute, attaqué parcillement le récit qui est fait ici.

toucher, & pour avoir sa bénédiction; avec des morceaux de sa robe, ou de fon manteau, pour les enchasser comme des Reliques : ce que sa charité souffroit paisiblement, quand celle des Peres de son Ordre & de plusieurs bonnes personnes lui eût du manquer, pour lui fournir d'autres habits, au prix que le sien étoit mis en pieces par une dévotion indiscrette. Le Roi même & la Reine Mere, qu'il eut l'honneur de voir dans leur voiage de Guienne, le reçurent avec des caresses & des bontés extraordinaires, firent état de ses bénédictions, qu'il donnoit libéralement; & s'en étant retourné à Rome, le Pape, qui l'honora de même forte, confacra l'Image miraculeuse sur le grand Autel de l'Eglise de S. Paul: & après beaucoup de Cérémonies religieuses, que l'histoire n'a pas voulu oublier, il lui rendir de grands honneurs en Habit pontifical, pendant qu'on chantoit le Te Deum; & les Cardinaux, le Clergé & le peuple, la vénérerent ensuite dans le grand Tabernacle d'ébene & d'argent, qui lui fut dressé en mémoire perpétuelle de l'heureuse victoire obtenue par son intercession.

Cependant M. de Nevers, occupé en

DE MAROLLES. Part. I. 99

Champagne à faire retirer de son Gou vernement l'Armée du Mansteld, qui avoit brûlé quelques villages autour de Rethel, en vint glorieusement à bout, avec les Trouppes qu'il mit bientôt sur pié, & celles de renfort que le Duc d'Angoulême lui amena. Mais bientôt après il perdit le Duc de Rethe-Mort d lois son Fils ainé, Prince de grande Gonzagnes espérance, qui mourut âgé de seize Duc de Reans à Mesieres, le treizieme jour d'Oc-thelois. tobre, d'une dyssenterie causée par l'infection de l'air, à quoi la malheureuse Armée de Mansfeld avoit beaucoup contribué. De là vint qu'on en fit tant d'imprécations, contre ceux qui avoient persuadé à cet Allemand de venir en France. Sans mentir, cette perte fut considérable, & j'en fus vivement touché, quand la nouvelle m'en fut apportée en Touraine, où j'étois.

Je me ressouvins aussi-tôt de ce que ce Prince m'avoit dit quelque tems auparavant, je pense que ce sut la derniere fois que j'eus l'honneur de lui parler, & de lui dire adieu, quand il sortit de Paris, pour n'y revenir ja-mais; je ne sais, dit-il, ce que c'est, mais il est vrai que j'appréhende l'heure de la mort, & que je ne sais comment on



1022.

100

s'y peut résoudre, quand on la voit proche; c'est pourquoi lui dis je, vous ne la craignez guere, ne l'envisageant que de fort loin: car vous vivrez longtems; mais je lui parlois selon mes souhaits. Cependant l'on m'a dit qu'il ne sut point sais de cet effroi qu'il appréhendoit si fort, & qu'il mourut fort doucement, après s'être fortifié l'ame & le courage par la grace que Dieu confere par ses Sacremens. Son corps sut porté de Messeres à Nevers, où il est inhumé dans l'Eglise des Minimes, à cause que M. son Pere croïoit l'avoir obtenu de Dieu, par les prieres de S. François de Paule; c'est pourquoi le nom de ce Saint lui fut donné, quand le Pere du Vivier, Minime-(94), le tint sur les Fonts, au nom de tout fon Ordre.

Mon Pere, qui l'avoit accompagné dans sa pompe sunebre, revint chez lui avec un grand deuil. Il y passa une partie de l'Hiver. Mon Frere, qui avoit servi dans l'Armée de Champagne, y vint tout de même; de sorte que toute la Famille, se trouvant ensemble, on

(h4) Claude du Vivier, morten 1630. CeReligieux s'est rendu célebre par son zèle, ses Prédications, & par quelques Quyrages, Voïez le Diarium Minimorum, au 7 d'Août. Voïez ci-après une Addition de l'Abbé de Marolles, DE MAROLLES. Part. I. 101

traita le mariage de Polixene de Marolles, ma jeune Sœur, avec un Gentilhomme de la Province, appellé Ga-Marolles. briel de Bridieu, Seigneur du Claveau. Les articles & le contrat en furent passés; mais la solemnité des noces ne se célébra que l'année d'après.

De là nous revînmes à Paris un peu avant Noel, où M. de Nevers, desirant que mon Pere se chargeât encore du gouvernement de la Perfonne de Char-Monsieur. les Monsieur, son second Fils, auquel il avoit déja donné la qualité de Duc de Rethelois, en ôta les foins à M. de de Charnisai, pour ne lui laisser que la conduite de M. du Maine : car il avoit auparavant celle de tous les deux, & trouva bon aussi que je fusse logé dans son Hôtel, pour converser avec Messieurs ses Enfans.

Mademoiselle de Nevers sa Fille aî-vers née, qui se pouvoit dès-lors appeller la gloire des Princesses de son âge, par la beauté de sa Personne & par les excellentes qualités de son esprit, qui croissoient de jour en jour, avoit auprès d'elle une Gouvernante, qui étoit la vertu même, & vouloit bien que ie la visse souvent; de sorte que je n'avois pas besoin de me mettre en peine de

Comédies.

faire ma cour ailleurs, quand j'eusse été d'humeur, comme beaucoup d'autres, à y emploier tout mon tems. Je donnois néanmoins une bonne partie du mien à l'entretien de cette Jeunesse illustre, & sur tout les soirées, où j'essaiois de mêter l'utile avec les choses agréables, pour exercer leur mémoire, & former leur jugement sur divers sujets tirés de l'Histoire & de la Fable. De-là vinrent les petites Comédies en prose & en vers, que je composai en leur faveur : & j'en mis quelques-unes de Plaute en François, aussi-bien que des Tragédies de Seneque, & entr'autres la Médée & l'Hercule furieux, où il me femble qu'ils trouverent de quoi satissaire leur inclination & leur curiosité.

Maladie de Mademoifelle de Nevers.

Mais une grande maladie (95), qui mit en danger Mademoiselle de Nevers, interrompit tous ces divertissemens. Elle sut même abandonnée des Médecins; & M. son Pere, qui l'aimoit chérement, aïant quelque pressentiment de sa grandeur suture, ne s'en pouvoit consoler, quand un certain homme, qui se mêloit de deviner par les regles de la physionomie, l'assura

<sup>(95)</sup> Cette maladie n'arriva qu'au mois de Novembre 1626,

DE MAROLLES. Part. I. 103 qu'elle n'en mourroit point : ce qu'il disoit si assirmativement, qu'il en perfuada quelque chose; & un Empirique appellé Semini, lui donna un remede qui, l'aiant tirée de cet affreux péril, réjouit toute la Maison, & chacun rendit graces à Dieu, pour une convalescence si précieuse.

1622.

Ce fut environ ce tems-là, que mou- Mort de M. rut à Lyon François de Sales (96)
Evêque de Genêve, que j'avois vu plusieurs fois à Paris, & oui prêcher à Saint André des Arts; marquant en ses Sermons & en sa conversation la même douceur qui paroît en ses Ecrits. Les Religieuses qu'il a instituées (97) le réverent comme un Saint; & les sentimens du Pape Alexandre VII, ai est aujourd'hui séant, ne s'en éloignent pas beaucoup (98).

M. Coefteau, Evêque de Marscille, ne le survéquit pas long - tems, & Mort de M. mourut (99) à Paris, dans sa maison du Fauxbourg, auprès de la porte de S. Michel, où je l'avois vu trois jours auparavant, qu'il se portoit beaucoup mieux de ses goutes, qu'il n'avoit accoutumé. Il se proposoit de partir, huit

1623.

E IV

<sup>(98)</sup> Ce Pape l'a canoni. (96) Le 28 Déc. 1622. (97) Les Religieuses de sé en 1665. (99) Le 21 Avril 1623. la Vifitation.

jours après, pour aller en son Evêché de Marseille, dont il n'y avoit pas long-tems qu'il étoit pourvu, aïant exercé, plusieurs années auparavant, la charge d'Administrateur de l'Evêché de Metz, sous le titre d'Evêque de Dardanie.

Detnieres Œuvres deM Coefteau.

Aïant fait un abrégé, en François, du Roman d'Argenis (1), il en voulut donner la lecture à ses amis, aussi-bien que de l'Epître dédicatoire de son Livre contre Marc Antoine de Dominis, Archevêque de Spalate (2), qu'il dédioit au Pape Gregoire XV, & qu'il avoit achevé depuis peu de jours (3). Je me trouvai du nombre avec l'Abbé de Croisille, & les Sieurs Sirmond, Peletier, Ferrier, Theophile (4), & quelques autres; & parceque Theophile étoit sorti de prison depuis peu, s'érant justifié du crime d'impiété, dont il avoit été accusé, il l'exhorta de ne se commettre plus avec les Moines (il usa de ce mot par galanterie), & lui donna ses Ecrits à lire, parcequ'en ef-

<sup>(1)</sup> Sous ce titre: Histoire de Poliarque & d'Argenis, abiég e, & traduite du Latin de Jean Barclay, avec le Promenoir de la Reine à Compiegne, Paris 1621, in-8.

<sup>(2)</sup> Spalatro.

<sup>(3)</sup> Ce Livre contre de Dominis, est en Latin, à Paris 1623. 2 vol. in-fol.

<sup>(4)</sup> C'est le Poète Théophile Viaud Voïez la Biblioth, franç, Tome-XV.

DE MAROLLES. Part. I. 105 fet il étoit bon Lecteur. Mais comme la lecture ne s'en pût faire en une aprés-dînée, il y en fallut emploier deux, c'est pourquoi nous y retournâmes le lendemain, qui étoit la seconde Fête d'après Pâques de l'année 1623. Et quand cette lecture fut finie, chacun lui témoigna l'estime qu'il faisbit de fon esprit & de la pureté de son style, & nous eussions pu croire qu'il étoit en la meilleure fanté du monde. Cependant dès le Vendredi suivant, on nous vint dire qu'il étoit décédé; & nous fûmes à son enterrement, qui se sit dans l'Eglise du grand Couvent des Jacobins, la veille du jour qu'il devoit partir, pour aller en Provence.

Je faisois alors imprimer la premiere Edition de mon Lucain (5), que je Mon Lucain; dédiai au Roi, & que j'eus l'honneur de lui présenter, à la suite de M. le Cardinal de la Rochefoucauld, qui lui dit du bien de moi, & de l'affection que j'avois pour les Lettres. Je donnai presque à toute la Cour des Exemplaires de ce Livre : & quoique ce fût peu de chose, Madame la Princesse de Conti, qui avoit l'humeur du

<sup>(5)</sup> Elle a parti en une troisieme en 1654, 1613 in 8. Il y en a eu augmentée de quelques une seconde en 1647, & Pièces.

Memoires 106

monde la plus civile & la plus obligeante, en fit plus d'état qu'il ne méritoit, & fut cause qu'il s'en débita. un assez grand nombre : j'y ai néanmoins reconnu depuis beaucoup de fautes, & j'ai essaic de les corriger.

Mademoi. yers.

Quand Mademoiselle de Nevers fut selle de Ne- guérie, & qu'elle eur repris sa premiere beauté, à quoi son tempéramment merveilleux avoit encore ajouté des graces nouvelles; quoiqu'elle fûr bien jeune, on commença néanmoins de parler de son mariage avec le Prince de Pologne, qui depuis a succédé au Roïaume de Sigismond son Pere: mais cela étoit réservé pour un autre. tems.

M. de Nevers en Italie.

Cependant M. de Nevers fit un voïage en Italie, pour visiter le Duc de Mantoue, Chef de sa Maison, & le Duc Sforce son Beau frere: & comme il se trouva tout porté sur les lieux, il reçut ordres du Roi de s'en aller à Rome, comme fon Ambassadeur extraordinaire, pour complimenter de fa part le Pape Urbain VIII, sur son avénement au S. Siege (\*). Il y reçut aussi la confirmation de son Ordre de Milice Chré- la Milice chrétienne, sous le titre de la Conception immaculée de la Vier-

tienne.

(\*) Il avoit été élu le 6 Août 1623,

ge (6). Il l'avoit institué quelques années auparavant; & comme il en portoit l'habit, il trouva bon aussi de le faire porter à Messieurs ses Enfans. Quelques Seigneurs & Gentilhommes s'en trouverent pareillement honorés; mais cela ne dura pas long-tems; ce que d'autres aïant bien prévu ne jugerent pas à propos de s'y engager, lans un exprès commandement du Roi. Tant y a que M. de Marolles en fut difpensé; mais mon Frere eut l'honneur de le recevoir.

1623.

Ce Prince, étant de retour d'Italie, Constitutions déstra que je misse en François la Bulle de la Milice. de Sa Sainteré, touchant cette nouvelle Milice, avec ses Constitutions, contenues en dix Chapitres, lesquelles il trouva bon ensuite de faire imprimer (7), fous la direction du Pere Jofeph Capucin, qui en fut le grand Promoteur, & qui avoit aussi suggéré à ce Prince généreux, de faire équiper des Vaisseaux, pour embarquer des Chevaliers de sa Milice; & aller au secours des Chrétiens opprimés sous la dominarion du Turc, & particuliérement de ceux qui sont en la Mo-

(7) En 1626 ; in-8.

<sup>(6)</sup> Voiez sur cet Ordre la Vie du P. Joseph y Tome I. chap. 20.

rée, qu'il espéroit attirer dans les intérêts de son entreprise par une révolte considérable. Son zele & son grand cœur lui ôtoient l'appréhension. de toute sorte de périls, & ne lui permettoient pas de désespérer d'une entreprise si hardie, ajoutant d'ailleurs beaucoup de créance aux révélations du Pere Capucin, qui l'assuroit qu'ilfalloit se promettre toutes choses d'un fi grand & si pieux dessein, & que Dieu feroit des miracles, s'il en étoit befoin, pour le faire réussir. Cinq-Vaisseaux surent donc bâtis, & frétés de tout point aux dépens de M. de Nevers, qui n'y voulut rien épargner, & reçurent en la cérémonie de leur Baptême, s'il faut user de ce terme, les noms de S. Michel, de S. Basile, de la Vierge, de S. François, & de 5. Charles; mais enfin le malheur voulut qu'ils fuçent brûlés, & que toute cette grande dépense fût abîmée dans les eaux, ou dévorée par les flammes.

Charles de Kethelois.

Pour favoriser l'étude de M. le Duc Monsieur Duc de Rethelois, qui apprenoit la Langue latine, & qui aimoit assez les curiosités de l'Hitoire, je lui mis en François un abbrégé de la Romaine, composé par l'line le Jeune, ou par Cor-

nelius Nepos, qui est celui-là même que j'ai inséré depuis à la fin des remarques de ma premiere Edition de Virgile (8), avec d'autres petits Ouvrages qui traitent de l'origine des Romains. Celui-ci ne déplut pas; & comme il avoit la mémoire fort heureuse, & que l'Ouvrage n'étoit pas trop long, il l'apprit aisement par cœur.

Ses inclina-

Ce Prince avoit le naturel beau, & l'esprit plus fin qu'il ne paroissoit; mais un peu railleur entre ceux qui le voioient familiérement, quoiqu'il eût eu grand peur de fâcher personne, & faisoit civilité à tout le monde; mais non pas également, felon les préceptes que mon Pere lui en avoit tant de fois donnés, parceque c'est le vrai moïen de se faire aimer, & d'acquérir de la réputation. Il avoit appris à ne se tenir jamais importuné par les Gentilhommés qui le venoient visiter, usoit même de familiarité avec eux: & ainsi, sans se donner beaucoup de peine, il gagnoit le cœur de tous (9). Il faisoit aussi état des Gens de Lettres, à cause de leur savoir, & aimoit un Grec illustre, appellé Do-

(8) En 1649, in-sol. (9) Voïez ci-après une. C'estrun Abregé des illus-Addition de l'Abbé de tres Romains, tiré d'An-Marolles.

mitien, parcequ'il avoit une mémoire prodigieuse de tout ce qu'il avoit lu, & disoit toujours des choses rares. Il écoutoit aussi avec plaisir M. l'Archevêque d'Aix, Paul Huraut de l'Hofpital, & son Frere M. de Gourville, qui étoit un vieux Gentilhomme qui parloit beaucoup & fort agréablement d'une infinité de choses qu'ilfavoit.

Mademoinay.

Au reste Mademoiselle de Gourselle de Gour- nai (10) étoit un de ses grands divertissemens : & quoiqu'il fût d'une humeur assez galante, si est-ce qu'il n'y avoit point de Dame qu'il n'eût quittée pour entretenir celle-cy, foit qu'il la vît chez Mademoiselle sa Sœur, foit qu'il la trouvât chez Madame de Longueville sa Tante, ou chez Madame la Comtesse de Soissons, où elle alloit quelquefois.

Ses perfecsons.

Cette bonne Fille, que j'ai toujours beaucoup estimée, & que je visitois souvent en mon particulier, avoit l'ame candide & généreuse. Sa beauté étoit plus de l'esprit que du corps, & savoit force choses qui ne sont pas ordinaires aux personnes de son sexe.

<sup>(10)</sup> Marie de Jars âgée de 8: ans. Voïez les de Gournai, morte à Mémoires du P. Niceron, Paris le 13 Juillet 1645, Tome XVI,

1623

DE MAROLLES. Part. I. 111 Nous avons plusieurs Ouvrages de sa façon en prose & en vers, qui sont recueillis en un seul Volume, qu'elle fit imprimer de son tems, & l'a intitulé, Présens de la Damoiselle de Gournai. Ceux, qui l'ont voulu railler, n'ont pas trouvé sujet de s'en glorifier; & plufieurs grands Personnages lui ont donné des louanges pendant sa vie & après sa mort, & entr'autres Michel de Montagne, Juste Lipse, les Cardinaux du Perron & de Richelieu, M. Cospean, Evêque de Nantes, M. de la Rocheposai, Evêque de Poiriers, M. Seguier, Chancelier de France, & Messieurs les Surintendans, qui ont toujours eu soin de lui païer une penfion assez médiocre, que le Roi lui donnoit, & n'en a jamais voulu avoir davantage, à la charge de se servir d'un carrosse, comme je sais qu'il lui fut offert de la part de M. le Cardidinal de Richelieu. Plusieurs savans Hommes la visitoient aussi fort souvent, & la bonne Demoifelle comptoit au rang de ses meilleurs Amis, M. de la Mothe le Vahier, M. le Prieur Oger, & M. fon Frere (12);

<sup>(11)</sup> Le premier étoit Charles Ogier, connu par François Ogier, Prédicateur célebre; le fecond, écrit en Latin.

MEMOTRES

Messieurs les Haberts, Cerisai, l'Etoile, Boisrobert, de Revol, Colletet, Malleville, tous affez connus dans. la République des Lettres (12); &, si je ne me trompe, elle me faisoit l'honneur de me mettre en ce nombre - là.

1624. Fronton,

Comme j'étois en Touraine, sur la Mort du P. fin de l'Eté de l'année 1624, j'y reçus la nouvelle de la mort d'un savant Homme, c'étoit du Pere Fronton du Duc, Jésuite, l'un des plus célebres Théologiens de son tems, de la naisfance duquel la Ville de Bordeaux a sujet de se glorifier. J'avoue que la perte m'en fut sensible : car ce bon-Vieillard, qui me faisoit le bien de m'aimer, ou du moins de souffrir patiemment que j'allasse quelquefois profiter de son entretien, avoit l'ame toutà-fait fincere; & je lui fuis obligéde beaucoup de sentimens pour les matieres Théologiques, que sa facilité me fit concevoir, & qu'il avoit confirmés dans mon ame par un folide raisonnement. Il mourut à Paris en la foixante-fixieme année de fon âge, le 25 me jour de Septembre 1624 (13).

<sup>(12)</sup> On peut voir ce qui en est dit dans l'Histoire de l'Acad, franç. (13) On a un Article

eurieux sur se savant Jé-

fuite, par le P. Oudin, fon Confrere, dans le Tome XXXVIII des Mémoires du P. Niceron 2 page 103-139.

DE MAROLLES. Part. I. 113

M. l'Abbé de Crosilles m'avoit procuré cette connoissance, aussi-bien que celle de M. du Bois, Prédicateur du Roi, que je compte au rang des meilleures fortunes de ma vie. Celui - ci, que je vis dès le tems qu'il étoit auprès des Messieurs de Vendôme, dont îl avoit la conduite, me gagna le cœur d'abord par la franchise qui me parut fur son visage, mais qu'il a toujours accompagnée de rant d'esprit & de favoir, qu'il seroit bien difficile de le connoître & de ne le pas aimer. Il écrit & parle agréablement, & il faut que tout le monde lui céde, pour les foins qu'on se peut promettre d'un parfait Ami. Au reste, sa fortune pour les richesses est médiocre, parcaqu'il a beaucoup de vertu; & routefeis il la partage généreusement avec ses Proches, qu'il sait en avoir besoin; & outre l'affection qu'il porte à sa Niéce, Mademoiselle de Villeneuve, Fille d'honneur de la Reine, & de beaucoup d'esprit, il fait encore paroîrre son bon naturel envers un Frere qu'il a dans l'Ordre des Peres Dominicains, où sa rare modestie ne le rend pas moins considérable que son éloquence & son savoir; de sorte qu'il n'a peut-etre tenu qu'à lui d'en avoir les pre-

1624. M. du Bois.

mieres Charges, comme il a reçu d'ailleurs toutes les marques d'honneur qui sont dues à ceux qui ont étudié & enseigné, comme lui, avec réputation.

1625.

Je retournai sur la fin de l'année à Tièles sou Par s, où dès le commencement de la lege de cla-suivante, je vis les célebres disputes qui se firent en divers jours au College des Jésuires, en présence du Roi, pour les Thèses de Messieurs de Verneuil & de Moret, ses Freres naturels. Là, contre la coutume, en faveur de la Cour, M. l'Archevêque de Rouen, François de Harlai, ouvrit la dispute en Langue vulgaire; mais quelque sa-vant que sur ce Prélat, les difficultés qu'il y forma n'en parurent guere plus intelligibles. Cependant les deux Princes réussirent admirablement dans les Actes qu'ils firent l'un après l'autre en Théologie, sous la direction du Pere Merat, Théologien célebre, qui les avoit enseignes tous deux, si ma mémoire ne me trompe point en cela.

Balet du Rci.

Un mois après, comme le Roi étoit encore jeune, se voulant divertir à une galanterie de son âge & de la faison, dansa un Balet sort agréable, de l'invention de M. le Duc de Nemours, qui avoit en cela des pensées rares, comme il les avoit en toutes

DE MAROLLES. Part. I. 115 autres choses. M. de Moret, à qui je rendois souvent mes respects, me vint prendre à l'Hôtel de Nevers pour me le faire voir, & eut soin de demander pour moi une place au Capitaine des Gardes, qui m'en donna une par hasard beaucoup meilleure qu'il ne se le fût imaginé, & que n'en eurent ceux qui étoient proches le haut dais, où les Reines se devoient asseoir; maisétant descendues plus bas, à cause de la foule, je vis toutes les Entrées fort aisément. Ce Balet eut pour titre, Les Fées des Forêts de S. Germain (14) dont l'une préfidoit à la Mufique, une autre au Jeu, la troisieme à la Folie, la quatrieme aux Combats, & la derniere à la Danse; chacune d'elles faifant voir des Entrées felon son humeur, dont la description ne déplairoit peutêtre pas, si j'entreprenois de la faire; mais pour parler seulement de la premiere, sous la puissance de Guillemine la Quinteuse, dansée par Chalais, sans rien dire de toutes les autres, il y eut une machine représentant la Musique en gros, sous la figure d'une grande Femme, aïant plusieurs luths

<sup>(14)</sup> Les Vers sont du Louvre, le 11 Février Sieur Bordier. Ce Balet 1625, & imprimé la mêfur dansé en la Salle du me année in-4, à Paris.

pendus autour d'un vertugadin, d'où ils furent décrochés par certains Musiciens fantasques, qui sortirent de des-sous ses juppes; & comme ils en faifoient un concert, la grande Femme, dont la tête s'élevoit jusqu'aux chandeliers qui descendoient du platsond de la Salle, battoit la mesure; puis la Musique & les Musiciens disparurent insensiblement pour faire place à d'autres choses beaucoup plus ingénieuses & plus divertissantes, qu'elles ne furent de grande dépense. Ensuite, il y eut Bal, où le Roi, extrêmement paré avec toute la Cour, fit danser Mademoiselle de S. Luc, qui étoit une fort belle personne; & M. de Baradas, alots Favori, étoit du nombre des Seigneurs qui danserent avec le Roi.

M. le Légat Barberin.

Au 22 de Mars ensuivant, le Pape sit une Bulle touchant la Légation du Cardinal François Barberin son Neveu, adressée aux Archevêques & Evêques de l'Eglise catholique, laquelle étant venue en France, M. de Nevers désira que j'en sisse une version, que j'ai vue depuis dans l'onzieme Tome du Mercure François, en la page 185, & ensuite M. le Légat sit son Entrée à Paris par la porte S. Jac-

DE MAROLLES. Part. I. 117

ques, le Mercredi des Quatre-tems de la Pentecôte, avec toute la magnificence qui s'en trouve décrite autre part (15). J'en vis une partie, de la maison d'un Libraire, appellé Tousfaint du Bray, dans la rue S. Jacques, où j'étois auprès de Mademoiselle de Nevers; comme peu de jours auparavant, je vis aussi quelque chose de la cérémonie du Mariage de la Reine Mariage de la d'Angleterre, devant le Parvis de gleterre, Notre-Dame (16), où M. le Duc de Chevreuse porta la procuration pour le Roi d'Angleterre, accompagné des Ambassadeurs extraordinaires, les Comtes de Carlile & de Hollande : & M. le Cardinal de la Rochefoucauld fit les Epousailles, au lieu de M. l'Archevêque de Paris, qui ne s'y voulut pas trouver à cause de cela; & la Messe fut célébrée à cinq heures du foir, par

M. l'Evêque de Chartres (17), assisté

1625.

(15) Dans le Mercure françois, Tome XI, page 623-631. Il y en a eu une autre Description im primée séparément Voïez le projet d'un nouveau Cérémonial françois, pag.

(16) Voïez les Mémoites de M. de Bassompierre, Tome III, page 23. Le Mercure françois, Tome X, page 478, Tome II, p. 255 & fuiv. Tome XII, page 114. Cette Princetle éroit Henriette de France, qui fut mariée avec Charles I, Roi d'Angleterre. (17) Cétoit Léonor d'Estampes de Valençai, facré Eveque de Chartres

en 1611. Il fut depuis (en 1641) Archevêque de

Reims,

de Messieurs les Evêques de Baionne & de Dardanie, pour faire les Diacre & Soudiacre. Le Ciel se couvrit de nuages cette journée-là, & la pluie sit un peu d'incommodité. Ceux qui ont écrit l'Histoire, n'en auront pas sans doute oublié toutes les particularités.

Volage de Champagne

Bientôt après M. le Duc de Nevers, aïant fait quelque séjour à Paris, depuis fon voïage d'Italie & d'Allemagne, se proposa d'en faire encore un autre en Champagne, & d'y mener avec lui Messieurs ses Enfans. C'étoit fans doute pour le dessein que je dirai tantôt. Il trouva bon que je leur tînsse compagnie, & me fit mettre avec eux dans son carosse, auprès de la Gouvernante de Mademoiselle sa Fille, où étoient aussi M. de Marolles & M. de Charnifai; les Filles aïant leur carosse à part, les Ecuïers & les Gentilhommes servans, le leur, aussibien que le Précepteur & les Secrétaires, sans les autres Officiers qui étoient à cheval.

Ce voïage se fit par un beau tems, & fut assez divertissant, tant à cause de la paix, dont la campagne jouis-soïeuses que les Villes firent à leur Gouyerneur, qui les avoit conservées

DE MAROLLES. Part. I. 119 avec tant de soin. Je sus fâché que la maladie l'empêchât de passer par Reims, parceque je n'y avois point été, & que j'eusse été bien aise de voir cette Ville, la Métropole de la premiere Belgique, où tant de nos Rois ont été sacrés, depuis la seconde Race, (car nous n'apprenons point de notre Histoire qu'il y en ait eu aucun de la premiere): mais nous n'en approchâmes que de trois lieues, & nous couchâmes à Fîmes, petite Ville sur la route des Gens de guerre, si connue par leurs fréquentes & fâcheuses vifires.

1625.

Reims.

Là, notre Prince sut visité par la plus La Demois ravissante Demoiselle du monde. Elle selle de Fig étoit yêtue à l'antique : & comme elle étoit d'une taille avantageuse, passant le plus grand homme, de la moitié de la tête, on l'eût pu nommer la grande Géante, comme celle que les Livres d'Amadis rendent si célebre, si d'ailleurs elle eût été aussi belle, ou qu'elle eût eu la conversation aussi agréable; mais celle-ci, qui alloit du pié comme un Basque, étoit si grossiere, que pour faire la complaisante & la Femme de bonne humeur, elle convia le plus beau de la compagnie à jouer à la boule dans une allée du jardin : & de fait,

pour en avoir du plaisir, on sit partie avec elle, pour voir son adresse; & quand c'étoit à son tour de jouer, elle haussoit son bras, levoit sa coesse à pointe, & retroussant sa robe sur son vertugadin, avec sa juppe (la mode en étoit encore à son usage), elle avançoit un pié, & après avoir poussé son coup, elle se relevoit sur l'autre, & battoit de la main, observant de loin tous les mouvemens de son bois, avec des postures & des exclamations admirables. Ensin la rare Demoiselle gagna la partie, & remporta les louanges qu'elle avoit bien mériteés.

Danse de Sompy.

Le lendemain, on fut dîner à un gros Bourg du Rethelois, appelléSompy (18), où fur la fin du repas les Filles des Habitans, qui s'étoient parées, entrerent en danfant, & firent un grand cercle autour de la table, qui étoit dans un lieu affez spacieux; mais comme leur joie & leur émotion furent un peu excessives, on les fit sortir dehors avec la même gaieté; & le Prince, pour leur témoigner qu'il leur savoit gré de leur réjouissance, en choisit deux des plus jolies, auxquelles il sit donner le double de ce que, par une fonda-

<sup>(18)</sup> Ou plutôt Somme Ville dans plusieurs Cér-

DE MAROLLES, Part. I. 121

tion de sa Maison, on avoit accoutumé de donner à quelques-unes, pour les marier, dans toutes les Terres & Seigneuries dépendantes de ses Duchés (19).

1625.

On partit ensuite pour Rethel, où le Rethel. Gouverneur vint au devant, avec les Habitans en armes, qui reçurent leur Duc avec toutes les démonstrations de joie qu'il leur fût possible. Cette Ville, qui me parut d'un assez grand circuit, est située sur la riviere d'Aisne. De-là, nous passames à Messeres, que la ri- Messeres. viere de Meuse enferme presque toute de son canal, qui fait en ce lieu-là une espece de peninsule, & la rend une Place considérable, avec sa Citadelle, sur la frontiere du Roïaume: & de Mesieres, comme le jour s'abbaissoit, nous allâmes à Charleville, qui n'en est qu'à une demi-lieue, sur la même riviere, dans un beau païs.

Cette Ville, dans une Terre souve- Charleville. raine hors de France, quoiqu'elle soit encore dans le Diocese de Rheims; doit son origine & son nom à Charles de Gonzagues, Duc de Nevers. Les

<sup>(19)</sup> L'Acte de cette fondation, pour marier 60 pauvres Filles, est du 14 Février 1588. Voiez

cet Acte & les Pieces qui le concernent, dans le Recueil qui en a été donné en 1663, in-4.

Tome I.

murs, les pavillons, les portes & les édifices en paroissent somptueux, étant bâtis de brîque & de pierre de taille, & les maisons couvertes d'ardoise, qui croît dans le pais. Les rues & les places en sont bien proportionnées, & le quai le long de la riviere est revêtu de pierre, avec un pont de même qui traverse, pour aller joindre le Mont Olympe, où l'on jettoit alors les fondemens d'une Forteresse. Il y avoit dans cette Ville quatre Eglises, l'une de Jésuites, l'autre de Capucins, & les deux dernieres de Carmelites mitigées, & de Religieuses du S. Sépulcre, où dans la derniere, Madame la Comtesse de Chaligni, yeuve d'un Prince de Lorraine, étoit Fondatrice & Supérieure (20).

Après qu'il eut plu à M. de Nevers de s'arrêter quelque tems dans le grand pavillon du portail de la Ville, où il y a un bel appartement, il y fit servir son souper; & sur les neuf à dix heures du soir, voulant aller à son logis, sur le bord de la riviere, de l'autre côté de la Ville, il ne monta point en ca-

<sup>(20)</sup> C'est Claude de Comte de Chaligni. La Moui, veuve, 1°. de Fondation dont il s'agit, Georges de Joyeuse, & 2°. est de 1622. de Henri de Lorraine,

DE MAROLLES. Part. I. 123 rosse, mais comme l'air étoit doux, & 🛎 la soirée belle, il nous dit qu'il seroit 6125. bien aise d'aller à pié jusques-là, parceque ce n'étoit qu'une promenade, & que nous lui tinssions compagnie, avec Messieurs ses Enfans, & Mademoiselle de Nevers. Cependant tout du long de la rue, ce ne furent que perpétuelles acclamations; & quand nous fûmes dans la grande place, où il falloit passer, j'avoue que je me trouvai surpris de sa belle cimétrie en quarré, où aboutissent quatre grandes rues qui répondent aux quatre portes de la Ville, dans une distance assez considérable, le tour orné d'un grand nombre de lumieres, dans des lanternes de papiers de diverses couleurs, qui étoient à toutes les fenêtres, avec

trompettes & des tambours.

Cela parut d'autant plus beau à tous tant que nous étions, qu'on ne s'y attendoit point du tout, & certainement cette place éclairée de la forte, me fit fouvenir de la description que fait S. Jean, dans son Apocalypse, de

des feux de joie, qui s'allumerent en même tems aux extrémités des quatre rues, non fans des concerts de violons & de haut-bois, & le bruit de quelques mousquetades, parmi celui des

Fii

124 MEMOIRES

1725.

cette Jerusalem céleste, dont les murailles en quarré sont bâties de pierres précieuses: car en esset, toutes les lumieres blanches, rouges, vertes, jaunes & bleues, que nous découvrions de toutes parts, avoient beaucoup de rapport à l'éclat des Crystaux, des Hyacinthes, des Emeraudes, des Calcedoines & des Saphirs.

Nous féjournâmes plus d'un mois en ce lieu là, où fon Excellence (on ne donnoit point encore de l'Altesse aux Princes, comme on fait à présent) fut visitée des Seigneurs & des Dames du pais: & s'allant promener pendant les beaux jours & aux heures commodes, dans le voisinage, soit du côté de Mesieres, ou du côté des Ardennes, nous lui tenions compagnie; & je ne lui déplaisois pas de lui raconter ce que je me souvenois d'avoir lu de ces grandes forêts dans les Romans, & sur tout de la Fontaine enchantée du bon Renaud, qui ne devoit pas être loin de-là. Un Monastere de Cordeliers conventuels, appellé Bethleem, qui, sans mentir; est une agréable solitude, s'y offroit aussi fort commodément, pour y aller prendre l'air, & converser avec les bons Religieux.

DE MAROLLES. Part. I. 125

Pendant que nous fûmes à Charleville, Gabriel de Sainte Marie de Gefford (21), dit le Bénédictin An-vêque de glois, Théologien célebre, Archevê-Reims. que de Reims, y fit sa visite, & y tint les Ordres, au mois de Septembre, dans l'Eglise des Peres Capucins, où il fit une nombreuse Promotion d'Ecclésiastiques de divers Dioceses, après un excellent Sermon qu'il y prononça la veille, où nous assistàmes tous avec fon Excellence; & trois jours après nous allâmes au Château de la Cassine, à trois lieues de-là, bâti La Cassine. par le Prince Ludovic de Gonzagues, dans une Plaine basse, sur le bord d'un Marais, au travers duquel passe la riviere de Bar, qui se va décharger dans la Meule. Le séjour en est agréable en Eté, à cause des Eaux & des Bois; & le Parc, à l'entrée duquel est un Monastere de Cordeliers conventuels, est d'une fort grande étendue, où regne une seule allée, entre beaucoup d'autres, d'une extrême longueur. D'un autre côté, on voit le Château de Chemery, qui appartenoit alors au Baron

quelques Ouvrages, men-(21) On le nomme Gifford dans le nouveau tionnés dans le nouveau Gallia Christiana. 11 est Gallia Christiana, Tome mort en 1629 : on a de lui IX, page 16c.

MEMOIRES

1625.

de Coussi, & à sa Mere la Comresse de Sors, qui reçut chez elle des visites de notre Cour. Ét pour la Cassine, qui n'est pas d'une structure fort élevée, elle est néanmoins bien bâtie & fort ornée par-dedans de galleries, de cabinets, de peintures & de lambris dorés.

Dépatt de France de M. thelois.

Je ne saurois bien dire le tems que le Duc de Re- nous fûmes en ce beau lieu; mais c'est le dernier où j'aie vu M. le Duc de Rethelois, qui en partit quelques jours après nous, par les ordres de M. son Pere, pour aller à Mantoue, accompagné de peu de personnes, & d'un Secrétaire italien, appellé Martinelli, qui étoit homme d'esprit, venu exprès de Mantoue, cinq ou six mois auparavant; mais le dessein ne nous en étoit pas connu, parcequ'il le falloit tenir fecret, à cause des brigues d'Espagne, & de la Maison de Guastale, qui es-faïoit de corrompre les intentions du Duc, au préjudice de la Maison de Nevers, quoiqu'elle fûr la plus pro-che à succéder, si le Due venoir à mourir sans Enfans, comme iln'y avoit pas grande apparence qu'il en dût avoir. Toutefois, M. de Marolles en fut averti; & fans l'engager dans le voïage, on trouva bon de se con-

tenter pour cela de Boham, sage Gentilhomme, qui étoit Sous-gouverneur, de Salabéri Valet-de-chambre, & de peu d'autres gens, avec le Secrétaire que j'ai déja nommé. Et c'est le sujet pour lequel nous simes le

voïage de Champagne.

Nous partîmes donc de la Cassine, pour retourner à Paris; mais ce fut par un autre chemin. M. de Nevers prit la route d'Avenai, qui est un Avenai. grand Monastere de Religieuses Bénédictines (22), auprès d'Aï, à quatre lieues de Reims, où étoit la plus jeune de ses Filles, appellée Bénédicte, destinée pour l'Ordre de Saint Benoît, dont elle portoit déja l'habit, sous la direction de Madame de Barradas, Professe de cette Abbaïe, qui bientô: après fut nommée par le Roi à l'Abbaie du Pont-aux-Dames, de l'Ordre de Cîteaux, dans le Diocese de Meaux.

D'Avenai nous vînmes à Coulommiers, maison superbement bâtie par miers. Madame de Longueville, Catherine de Gonzagues, où cette Princesse, qui portoit ses civilités au dernier point, reçut M. son Frere & Mademoiselle

Coulom

<sup>(22)</sup> Cette Abbaïe doit à S. Gombert, dont elle son origine à S. Berte & conserve les Reliques.

sa Niece, avec une joie & un accueil qui ne se peuvent exprimer. Elle nous y fit voir son bâtiment somptueux, qui n'étoit pas encore achevé; mais entre les choses que j'y trouvai de plus exquises, est le grand escalier soutenu de colosses de Femmes nues, qui le semblent soutenir de leurs mains, & la balustrade magnifique au-dessus de la corniche du grand édifice enrichie de figures, de festons & de feuillages à l'antique, laquelle regne tout autour; mais il faut avouer que la situation n'en est pas merveilleuse.

Nous y séjournames deux jours entiers, & l'un de ces jours fut emploié à faire une visite au Monastere de Faremoustier, à une lieue de là, où Mademoi. étoit Mademoiselle de Rethelois, An-

thelois,

selle de Re- ne de Gonzagues, depuis Madame la Princesse Palatine, qui n'y portoit point l'habit de Religieuse, comme aussi n'en a t-elle jamais en le dessein. J'eus l'honneur de la voir par la grille, avec ce grand éclat de beauté qu'elle a toujours confervé depuis; mais avec une tendresse sur le visage, & quelque sorte de petit ennui peint sur ses joues, qui toucha tellement M. son Pere, que je lui entendis dire, au retour dans le carosse, à Madame sa Sœur, qu'il

DE MAROLLES. Part. I. 129 en avoit pitié, & qu'il avoit envie de la retourner quérir; mais Madame de Longueville, qui ne fut pas de cet avis, le détourna de cette pensée, & lui fit prendre un autre conseil. Il n'y avoit dans le carosse avec eux que Madame le Feron, M. de Marolles & moi.

Pendant tout ce voïage, qui fut de trois mois, je fis ma Fraduction de Traduction l'Office de la Semaine sainte, pour sainte. l'amour de Mademoiselle de Nevers, à qui sa piété en avoit suggeré le desir, & je la fis imprimer l'année suivante, pour la premiere fois (23); mais non pas en l'état que je l'ai remise depuis, avec approbation des Docteurs, & Privilege du Roi. Mais quelque succès qu'ait eu cet Ouvrage, qui fait une partie considérable du Breviaire romain, s'il en falloit aujourd'hui consulter les avis de quelques-uns pour le donner au Public, ils s'y opposeroient de tout leur pouvoir, sans nous en dire de bonnes raisons; quoiqu'il ne soit pas nouveau de voir des Versions des Pseaumes, des Ecrits des Prophetes & des Apôtres, des Homelies des SS.

Peres, & de la plûpart des Hymnes

<sup>&#</sup>x27;(23) C'étoit en '1616, & il y en a eu depuis diyerfes autres Editions.

qui sont entre les mains de tout le monde, sans que les ennemis d'une si douce consolation pour les ames pieuses, l'aient pu empêcher jusqu'ici, par une stupide férocité. Sans mentir, l'Eglise est à la veille de recevoir de grands fervices par ces gens-là; & celui qui dit à quelqu'un qu'il faisoir rimer un masculin avec un feminin, contre les regles de notre Poésie, quand il emploioit les mots de Pere & de Mere, à la fin de deux vers, se connoissoit bien à donner son avis sur des Ouvrages de cette qualité, lui qui veut qu'on traduise les Hymnes en vers, parceque cela fert beaucoup, pour les rendre plus intelligibles, ou avec plus de fidélité, que lorsqu'on les traduit en prose.

Faux avis de M. l'Evêque de Limoges.

Etant de retour à Paris, Monsieur de la mort de de Nevers eut un faux avis de la mort de M. de Limoges, Raimond de la Marthonie, & demanda son Evêché au Roi, qui le lui accorda (24). Il me dit, en me voiant dans son cabinet, la créance qu'il avoit, d'avoit obtenu ce Bénéfice, pourvu qu'il fût vacant. Je lui dis que le Roi le confidéroit trop, pour n'avoir pas été bien aise de lui témoigner en ce rencontre,

<sup>(24)</sup> Ce Prélat ne mourut qu'en 1627.

comme en beaucoup d'autres, l'estime qu'il faifoit de lui. Il me répondit que, si cela étoit, il avoit jetté les yeux sur moi. Je lui rendis graces de ses soins & de toutes ses bontés, reconnoissant franchement que, comme je ne méritois point cet honneur, aussi ne m'y attendois-je nullement; mais que je lui en serois éternellement

obligé.

Voilà les bienfaits & les avantages Ma premieque j'ai reçus de ce grand Prince; & re retraite de des fervices que mon Pere a essaic de rendre à sa Maison en douze années qu'il y a été, il ne lui en est pas demeuré davantage; tant il est vrai de dire que les richesses & les grandeurs mondaines ne sont pas tonjours les récompenses du courage, de la valeur & de la sidélité. On nous a oubliés, comme nous avons oublié nous mêmes nos propres intérêts; & tant plus on a de retenue & de modestie chez les Grands, & plus on s'y trouve négligé. Il faut donc quelque sorte de hardiesse avec peu de pudeur, & beaucoup de dissimulation & d'impottunité, pour y réussir; c'est pourquoi, m'en étant apperçu de bonne heure, par un exemple domestique, je m'en suis retiré sans regret; mais avant que

1625.

d'en partir tout-à-fait, comme je m'y suis encore trouvé en beaucoup d'occasions, sans aucun attachement, ou espérance, je dirai ce que j'ai vu, & les raisons que j'ai eues de m'appliquer à quelque chose de meilleur & de plus sûr.

1626. Ballet duRoi.

Pendant le Carnaval de l'année 1626, le Roi voulut danser encore un Ballet, dont M. de Nemours inventa le sujet, qui étoit de représenter plufieurs Ballets (25) en un seul, pour les réjouissances des Noces imaginaires de la Douairiere de Bilbahaut, avec un Personnage, qu'il appelloit le Fanfan de Sotteville ( car les noms mêmes, en ces choses-là, doivent avoir quelque chose de plaisant, & il y a de l'art à les bien choisir. ) M. de Nemours qui m'en avoit dit le dessein, voulut que je le visse, parcequ'il se persuadoit que je m'y connoissois un peu, & qu'il savoit bien que j'estimois tout ce qui venoit de lui. Je le vis donc; mais pour en dire la vérité, ce ne fut pas si commodément que celui de l'année d'auparavant. J'en remarquai pour-

<sup>(25)</sup> Les Vers font des Sieurs Botdier, de l'Etoille, Imbert, & Sorel. On en a une Edition de l'Imprimerie roïale 1626.

infol. Maître Galimathias, pour le même Bal, Paris, Mathurin Hainault, 1626, in - 8. Les Vers font du Sieur de l'Etoille.

DE MAROLLES. Part. I. 133 tant assez bien toutes les particularités, & je lui en dis ensuite mes sentimens. Il y eur sans doute de bonnes choses en ce genre-là; mais, il y en eut aussi qui ne réussirent pas si bien qu'on l'avoit espéré; comme d'y avoir amené un Cheval sur lequel étoit monté le Sieur Marais, jouant le Personnage du grandTurc, au lieu de l'introduire seulement sur une machine représentant un Cheval, ce qui est de bien meilleure grace, que de saire paroître ces choses-la au naturel; puisqu'en effet, la danse n'est qu'une pure siction pour le divertissement; ce qui n'est pas de même de la Comédie, qui approche davantage du naturel. C'est pourquoi la Comédie peut admettre quelquefois des animaux naturels, au lieu que la danse, qui n'est que des hommes, ne le fait jamais avec succès.

Le petit Ballet des doubles Femmes, Ballet des que M. de Nemours fit danser un peu doubles Femauparavant, surprit tout le mondeagréablement, & réuflit mieux qu'aucun que je vis jamais, bien qu'il se sit à fort peu de frais, & qu'il ne fût que de cinq ou six Entrées au plus, dont les violons firent la premiere, habillés de forte qu'ils paroissoient toucher leut instrumens par derriere; mais c'est

134 MEMOIRES

1626.

qu'en effet, ils avançoient à reculons, & avoient des masques au derriere de la tête, représentant des Vieilles de belle humeur, qui l'inspirerent de telle sorte à toute la compagnie, qu'elle s'en réjouit admirablement. La suite qui n'en fut pas moins divertissante, s'acheva par l'Entrée des doubles Femmes, qui parurent d'abord comme de jeunes Demoiselles, qui saluerent la compagnie, en se démasquant, c'està-dire, ôtant un masque de velours de dessus un autre de Ballet, représentant un visage de Demoiselle, avec un habit ridiculement modeste; puis se retournant tout-d'un-coup, aiant un masque de Vieille, derriere la tête, encore plus ridicule que celui des violons, avec un chaperon & le reste de l'habit de Femmes dégingandées, elles s'agitoient d'une étrange sorte, comme si la jalousie ou quelqu'autre passion les ent possédées; & derechef, en faisant paroître le visage doux & modeste, elles reprenoient une action beaucoup plus retenue; ce que tantôt elles faisoient toutes ensemble, & tantôt séparément. Enfin s'étant toutes prises par la main, pour danser en rond, on n'eûr su dire, qui étoit le devant, ou le derriere, tant cette in-

vention jolie séduisoit agréablement

l'imagination.

exigent le moins de dépense, & dont la beauté principale consiste aux choses qui se disent, & à l'action des Personnages, le reste n'étant qu'un accessoire qui ennuie bientôt; quoiqu'il faille que le Théâtre soit propre, mais avec une magnissence médiocre, sans y emploier toutes ces grandes machines, ou ces longues perspectives, qui nuissent souvent bien davantage aux Acteurs, qu'elles ne leur donnent de grace, comme l'expérience nous l'a fait voir. Je crois que les Comédies de Plaute & de Terence n'avoient pas besoin de sous ces vains ornemens; & ce qui étoit jugé de meilleur dans la représentation des Tragédies de Sopho-

cle & d'Euripide, n'étoit point sans doute l'artifice des changemens de Scenes dont usoient les Grecs; quoiqu'il ne les faille pas négliger, quand l'occasion s'en offre à propos. M. de

comme je l'entretenois quelquesois des Comédies de Plaute & de Terence, parceque je voïois qu'il y prenoit plaisir, il me disoit que je lui faisois regretter de n'entendre pas assez

Il en est de même des Comédies qui Comédie.

Nemours étoit de ce sentiment; & mours.

136 MEMOIRES bien le Larin, pour voir toutes les beautés de ces deux Auteurs, & surtout de Plaute, dont l'esprit lui paroissoit plus enjoué & plus brillant que celui de Terence.

D'autres fois il avoit la bonté de me lire mille choses agréables qu'il avoit écrites; & tantôt, allant à la promenade avec lui, j'étois ravi de l'entendre parler sur toutes sortes de sujets, avec un esprit & un jugement metveilleux. Le jour que Madame sa Femme accoucha de l'un de Messieurs ses Enfans, qui fut un Samedi, aïant eu beaucoup de fatigues, pour la peine où il l'avoit vue, il se voulut récréer un peu l'après-dînée; & comme j'eus l'honneur de la passer toute entiere auprès de lui, je lui dis que j'avois quelque pressentiment de la dignité future de cet Enfant, & que bien qu'il eûr des Aînés de grande espérance, il ne leur seroit point inférieur, soit qu'il le voulût destiner à l'Eglise, ou qu'il embrassat quelque jour une autre profession. L'événement a justifié cette conjecture; & celui-là, qui est aujourd'hui le seul de cette branche illustre, ne dément point la gloire du fang de Savoie & de Lorraine, dont il est descendu. M. de Nemours

m'aïant témoigné qu'il setoit bien aise que je le visse souvent, je m'en sentis glorieux; mais je n'abusai pas d'une

si grande civilité.

Quand le tems des réjouissances fut passé, on publia les Indulgences du Jubilé; & comme on alloit à pié aux Stations dans les quinze Eglises, qui furent marquées pour cet effet par M. l'Archevêque de Paris, les Peres Jésuites, qui firent une perte confidérable du Pere Coton (26), leur Provincial,

exposerent son corps au peuple, dans Coton. la Sacristie de leur Eglise, qui étoit l'une des quinze, où il avoit le visage découvert, & reçut les honneurs de la fépulture, le Jeudi de la Mi-carême, qui étoit cette année-là le jour de S. Joseph. Cet homme illustre, qui avoit été plusieurs années Confesseur du Roi, mourut trois jours après la déclaration qu'il donna par écrit contre la doctrine contenue dans le Livre de Santarellus Jésuite, touchant l'autorité &

la personne des Rois: & ensuite décéda pareillement M. Servin, Avocat Mort de M. général, qui défaillit en parlant de-Servin.

vant le Roi, comme il tenoit son Lit

(16) Pierre Coton, mort à l'âge de 63 ans, le 19 Mars 1626.

1626.

Jubilé.

MEMOIRES 138

de Justice au Parlement, le sixieme jour de Mars (27).

Environ ce même tems-là, on nous Faux avis de la mort de M. écrivit de la Province, que M. de Cornac, Abbé de Villeloin, étoit aussi décédé, ce qui donna sujet à mon Pere de demander son Abbaïe au Roi, qui lui avoit toujours fait espérer quelque bien pour moi. Enfin certe occasion s'en étant offerte, le Roi lui accorda libéralement ce qu'il lui avoit demandé; & s'étant informé combien valoit l'Abbaïe, mon Pere lui dit qu'il pensoit qu'elle fût de cinq ou six mille livres de rente : c'est peu de chose, lui dit le Roi, je voudrois qu'elle en valût vingt mille, je vous la donnerois d'aussi bon cœur; car j'ai toujours en pour vous de l'estime & de la bonne volonté. Ces paroles d'un grand Roi furent très obligeantes. Le Brévet en fut expédié avec toutes les dépêches nécessaires; mais l'avis de la mort ne se trouva pas véritable; & M. de Villeloin, qui n'avoir été qu'un peu malade, se portoit beaucoup mieux. Cela n'empêcha pas que mon Pere n'en ren-

> (27) C'étoit le 19 Mars, aux piés du Roi. Voïez non le 6, que M. Louis fon Éloge dans le Supplé-Servin mourut subitement ment de Moréri, de 1749.

de Cornac.

dit au Roi ses très humbles remercimens; mais comme toutes les choses de la fortune lui avoient toujours assez peu réussi, le Roi eut la bonté de nous témoigner qu'il se souviendroit de nous, & que nous pouvions nous en assurer.

Il me fut aisé de croire que cette affaire réussiroit comme celle de l'Evêché de Limoges; & quoique j'eusse besoin de quelque établissement pour subsister, à cause du peu de bien qui restoit dans notre Famille, par les pertes que nous y avions faires, & par les grandes dépenses de mon Pere, à qui rien n'étoit demeuré de tous ses services, qu'un Brevet du Roi, pour une pension de fix mille livres, dont il étoit mal païé; si est-ce que Dieu me fit prendre la résolution de me contenter du peu qu'il m'avoit donné, avec beaucoup de charges que je ne saurois exprimer. De sorte que voiant M. de Nevers, à la veille de s'en aller hors de France, sa Famille dispersée, & mon Pere hors d'emploi, comme s'il eût été à recommencer tout de nouveau en l'âge qu'il avoir, quoiqu'il eût encore assez de vigueur, je me retiral chez nous, au même tems que le Roi fut à Nantes, où se traita le mariage de M. d'Orléans

avec Mademoiselle de Montpensier. Cependant M. le Cardinal de Richelieu, qui étoit entré au gouvernement des affaires, & de qui l'étonnante fortune prenoit déja de profondes racines dans l'Etat, eut un Brevet du Roi pour cinquante mille écus de rente en Bénéfices, sur les premiers qui viendroient à vaquer. Orilarriva que le second jour de Décembre de l'année 1626, l'Abbaïe de Villeloin, se trouvant de ce nombre-là, par le vé-Mort de M. ritable décès de M. de Cornac, dont

leloin.

de Cernac, nous eûmes ausli-tôt avis, je ne crus pas que tous les foins, que nous prendrions de la faire demander une feconde fois, pussent réussir. Néanmoins, afin de ne rien négliger, quoique nous fussions d'ailleurs assurés que le Frere du Défunt la faisoit courre, aussi-bien que le Gouverneur de Loches, pour M. le Cardinal de la Valerte, nous trouvâmes le Maître de la Poste du Liege, homme officieux, & certainement de nos amis, appellé Malpenée, qui par un tems fort fâcheux, à dix ou onze heures du soir, entreprit de nous servir en cette occasion allez importante, pour en donner promptement avis à mon Pere, qui s'en étoit retourné à Paris, il n'y avoit que dix jours.

Ce Courier ami devança tous les autres. Mon Pere ne petdit point de Le Rein fontems pour aller à Crone, où étoit le ne la Roi. Il eut l'honneur de lui parler. de Villaloin. Le Roi se souvint de ses promesses, & nous accorda l'Abbaïe de Villeloin, du confentement de M. le Cardinal de Richelieu, l'aïant refusée au Frere du Défunt, & à M. le Cardinal de la Valette qui, par bonheur pour nous, n'étoit pas bien alors dans l'esprit du premier Ministre. Le Brevet en fut expédié à Paris le cinquieme jour de Décembre, figné Louis, & plus bas, Phelippeaux. Ensuite de quoi nous en obtînmes les Bulles de Rome, du 14 des Cal. d'Avril 1627, en la quatrieme année du Pontificat d'Urbain VIII, & j'en pris possession le sixieme jour de Juillet ensuivant, en présence de M. de Bourdeilles, Chevalier des Ordres du Roi, de Sicard de Gachis, Abbé de Perignac, & de plusieurs autres rémoins.

1627.

Cette Abbaïe de l'Ordre de Saint Benoît, au Diocèse de Tours (28), est d'une Fondation de plus de huit cens ans, où je trouvai quatorze Religieux, onze desquels éroient Prêtres, & les trois autres n'étoient que Novi-

(29) Située à trois petites lieues de Loches

Villeloin.

ces. Cela fut un sujet de grande joi à toute la Famille, qui s'en promettoit quelque sorte de secours; & de fait, après avoir païé les frais des Bulles, & fait les avances pour la nourriture des Religieux, j'emploïai une partie considérable du revenu à païer, par les menus, quelques dettes domestiques (29).

Mort de Madame de Matolies.

Un mois avant que de prendre pofsession de ce Bénéfice, je perdis, avec beaucoup de déplaisir, ma Tante, Charlotte de Marolles, Sœur aînée de mon Pere, Fille de bon esprit & d'une vertu rare, ne s'étant jamais souciée de se marier, quoiqu'elle eût été assez recherchée en sa jeunesse, parcequ'elle ne croioit pas avoir assez de bien pour trouver des Partis sortables à sa condition, ou proportionnés à son cœur généreux. Je me persuadai que le saifissement qui la prit peu de jours auparavant, pour la mort subite de Silvain de Menou, Fils aîné de ma Sœur, qu'elle aimoit tendrement, fut cause d'une fievre violente, qui l'emporta le cinquieme jour.

(29) Dom Martenne dans fon Voïage Littéraire, Tome I. page 4, dit que l'Abbé de Marolles a dreifé la Litte des Abbés de Villeloin, qui a été imprimée par Messieurs de Sainte Matthe, & qu'il a enrichi ladite Abbaïe de plus de 300 Tableaux antiques, qui s'y voient dans une grande Salle,

Entre les Religieux de ce Monaftere, je n'en trouvai qu'un scul qui 162-. eût réussi dans ses études, Claude sault. Marfault (30), à qui, pour l'amour de cela, mon Prédécesseur avoit donné la charge de Sous-prieur, avec un petit Prieuré dépendant de l'Abbaie; & quand l'occasion s'offrit de lui témoigner l'estime que je fis dès-lors de ses bonnes qualités, je ne la laissai pas échapper, & j'eus-beaucoup de joie de lui donner un Office assez considérable, qui vaqua bientôt après dans la Maison, par la mort du Chambrier Pilet. Les autres Religieux, quoique bonnes gens, & dont j'ai fait estime, selon la portée de chacun, n'étoient point de cette force-là.

Il vaqua aussi dès la premiere année un Prieuré & quatre Cures en ma nomination, de trois desquelles je sis expédier les Lettres pour un honnête homme de Loches, appellé Michel Lutier (31), que je considérai pour ses bonnes mœurs, & pour son savoir,

M. Lutier.

(30) L'Abbé de Marolles dans son Dénombrement, loue ce Religieux sur ses Vers lavins, & dir qu'il avoit fair de bonnes études à la Flèche, sous les Jésuites.

Marolles, dans son Dénombrement, Michel Lutiet étoit sayant dans les Lettres humaines. Il a été Prieur de Crossilles, & Prevôt d'Antoni dans l'Eglise de S. Martin de Tours,

(31) Selon l'Abbé de

144 MEMOIRES

1627.

afin de lui en affurer la meilleure, & de le retiret par ce moien des ruines où sa Maison étoit tombée, quoiqu'il eût des Freres d'un premier lit, qui jouisfoient de beaucoup de bien de la fuccession de leur Mere, & par les alliances avantageuses qu'ils avoient contractées; & il obtint, de mon consentement, le Prieuré en Cour de Rome.

Après cela, je m'occupai au foin de mes Abbaïes. Je fis réparer la petite, Réparations. qui avoit été un peu négligée; & je meublai l'une & l'autre, pour avoir moien d'y recevoir les visites de nos Amis, & de mes Proches, dont les Familles étoient déja si nombreuses. Cette dépense, au bout de quelques années, a monté à plus de dix mille livres, sans l'ordinaire, & une partie confidérable du revenu emploïé à païer des dettes domestiques.

1628. Titres mis Archevêché d'Aix.

Cependant je travaillai à mettre par ordre les titres de ces deux : Maisons; j'en fis un inventaire raisonné, & j'en composai même quelque sorte de petite Histoire; & comme en ce temslà M. l'Archevêque d'Aix, Frere de M. le Cardinal de Richelieu, se trouva obligé de se défaire de son Archevêché, à cause de celui de Lyon, dont il

DE MAROLLES. Part. I. 145 il venoit d'être pourvu, M. le Cardinal de la Rochefoucauld, de qui j'étois connu, lui parla de moi, d'une maniere fort obligeante, pour me considerer dans le dessein qu'il avoit d'en prendre récompense. Quelques Prélats leconderent son sentiment, & M. de Lyon ne s'en étant pas éloigné, M. de Baraut, lors Evêque de Basas, & M. de la Beraudiere, Evêque de Perigueux, m'en écrivirent les propositions, tenant la chose fort faisable, puisque j'avois été agréé, ce qui m'obligea de les aller remercier, & de m'excuser d'une offre si avantageuse; car mon Pere, qui me connoissoit peut-être beaucoup mieux que tous ces Messieurs, ou qui ne désiroit pas que je quitasse sitôt un Bénéfice, que sa seule considération m'avoit acquis, pour un autre fort éloigné, quoique beaucoup plus grand, & d'une dignité sublime, me défendit de l'accepter, croïant peut-être qu'il nous en viendroit d'autres assez-tôt, sans me défaire de mes Abbaïes : mais quoique je n'eusse pas la même opinion, si estce que je n'eus point de peine à obéir à celui qui pouvoit toures choses für moi. M. de Bretel de Norman-

Tome 1.

die (32), traita depuis de cet Archevêché avec M. de Lyon, dont je n'eus

point de regret.

Je ne fus guere plus d'un mois en mon voïage de Paris, où je laissai M. de Marolles qu'on avoit déja engagé, contre son sentiment, à prendre une Charge de Maréchal de Camp, avec M. de la Ferté Imbaut, depuis Maré-

le secours de Mantoue.

Armée pour chal de France, dans l'Armée d'Italie, commandée par le Marquis d'Uxelles, pour le secours de Mantoue. Car il est vrai que, prévoïant bien ce qui en est arrivé depuis, vu la conjoncture des affaires d'alors, le peu d'assistance qu'il y avoit à se promettre du côté de la Cour, & la difficulté des passages & des vivres sur les Terres du Duc de Savoie, qui ne manqueroit pas d'armer pour des intérêts contraires ( ce que je me souviens bien qu'il représenta plusieurs fois à M. de Longueville, & aux autres amis de M. le Duc de Mantoue, qui ne se metroient point en état de l'aller secourir, & surtout M. de Longueville, qui étoit son Neveu, & dont la qualité avec

l'Eglise métropolitaine, (32) Louis de Bretel, fut fait Archeveque d'Aix Conseiller au Parlement de Rouen, & Doïen de en 1630.

les grands biens eussent rendu le parti considérable, joint que, pour son regard, ne se sentant pas avoir assez de bien, pour servir dans la premiere Charge de l'Armée qui lui fut offerte, & qu'il n'étoit pas aussi fort content de n'être que le second, sous un Gen-

rilhomme qui n'avoit point sur lui les avantages de l'âge, de la naissance & de l'expérience ) il eûr bien voulu s'en

excuser honnêtement; mais tout cela ne servit de rien.

Il fallut céder aux empressemens qu'on lui fit; & commandant rour-àtour avec la Ferté Imbaut (33), après tolles, Maréque l'un & l'autre eurent forcé quel-chal de Camp ques barricades, & qu'étant descendus le long d'un torrent, ils se furent postés au-delà d'un Bourg appellé Villars, où ils résisterent courageusement avec le Marquis d'Uxelles, & route l'Armée, à l'effort des Ennemis, enfin voiant qu'ils manquoient même de poudre, & que la résistance de toutes les forces de Savoie leur étoit un obstacle qu'il étoit impossible de surmonter, outre que toutes sortes de munitions vinrent à leur manquer tout à la fois, ils se résolurent à faire re-

<sup>(33)</sup> Voïez plus bas sa Généalogie.

traite, auparavant que les Ennemis eussent gagné le pas de Lestrech, d'où leur perte étoit inévitable.

Une Relation porte que le Sieur de Marolles partit pour aller mettre la Cavalerie & le reste des Trouppes en Combat en bataille dans la petite Plaine de Tourettes, & qu'il mena le Sieur de Breuil (c'étoit son Fils) avec lui; ce qui asfura merveilleusement la retraite, où, comme dans toutes les occasions, sous des Chefs si braves, les Régimens de Montereau, du Bec, de Moulins, de la Chapelle, de Langeron, de Praslin, de Vignori, & plusieurs autres, avec leurs Mestres de Camp & Officiers, donnerent beaucoup de marques de leur courage & de leur valeur, n'aïant perdu que quatre hommes durant toute leur retraite, quoique les Ennemis les cussent suivis, jusqu'à ce qu'ils eussent regagné leurs barricades, où l'on a su de quelques Prisonniers piemontois, qu'en toutes les escarmouches qui s'y firent, le Duc de Savoie avoit au moins perdu cinq à six cens hommes, entre lesquels il y eut quelques Officiers & Gens de remarque; mais cela n'empêcha pas que la Savoie ne publiât cette retraite, comme une défaite considérable & une victoire signalée,

retraite.

voiant que par ce moien le Duc de Mantone étoit privé d'un puissant se-cours, contre les desseins que le Duc

de Savoie avoit formés.

Ainsi ce qui avoit été prédit ne fut connu que trop vrai par l'événement; & après que l'Armée eut été licentiée, mon Peres'en revint à Paris, & de-là avec sa Compagnie de Gendarmes, au Camp devant la Rochelle, où le La Rochelle. Roi étoit en Personne, qui prit enfin cette Place importante, & qui y fit son Entrée victorieuse, le jour de la Toussaint, après une résistance des Ro-chelois opiniatrée trop long-tems. La nouvelle nous en sur apportée le lendemain, dont il fallut faire des feux de joie : à quoi le peuple se porta d'autant plus volontiers, qu'il en connoissoit peu les conséquences; mais je puis dire avec vérité que je pressentis bien dès-lors ce qui nous en devoit arriver:

fes, pour exercer long-tems notre pa-continués

Enfin la suite de cette fameuse conquête fut de travailler au secours de

tience.

car en effer, l'Etat ni l'autorité roïale n'en ont pas tant profité que les Favoris, qui, pour n'avoir point mis de bornes à seur ambition, nous ont embarrassés dans des affaires épineu-

M. le Duc de Mantoue & de défendre Casal, de pousser ensuite M. le Duc d'Orléans, de le vaincre en la journée de Castelnaudarri (34), où le Comte de Moret fut tué (35) & le Duc de Montmorenci fut pris prisonfonnier. Mais ce ne fur pas encore assez; car sous le prétexte de l'Electeur de Treves, qu'il falloit maintenir contre la viclence de la Maison d'Autriche, on trouva bon de déclarer la guerre à l'Espagne; & pour la bien commencer, on convoqua l'arriereban de la Noblesse, & on fir sur le Peuple un surcrost prodigieux de levées de deniers, qui a toujours continué depuis, & ne faut pas douter, par la nécessité des affaires, qu'elle ne dure encore trop long-tems (36).

Depuis l'année 1628, jusqu'en 1634, je sis presque un continuel séjour dans mes Abbaies, qui ne sont qu'à deux lieues de chemin l'une de l'autre. Là, nonobstant la misere de la guerre & des subsides, qui chargeoient le Peuple, je menois une vie assez paisible, à la réserve d'un

(34) En 1632.

<sup>(35)</sup> Anroine de Bourbon, Corate de Moret en Gitinois, Fils naturel d'Henri IV, qui l'avoit eu

de Jacqueline de Bueil. (36) Voïez ci-après une Addition de l'Abbé de Marolles.

Procès que j'eus, à cause de mon Abbaie de Villeloin, pour un droit ho- Proces de norifique dans une Paroifle du voifi- confequence. nage, contre un Gentilhomme, appellé Ronfard, qui, au nom de sa Femme, à cause d'une Terre qu'elle avoit, appellée les Genets, usurpoit une qualité dans la Paroisse de Coulangé, qui ne lui appartenoit pas, comme il fut jugé ensuite par Arrêt du Parle-

ment.

Ce Procès, d'assez grande conséquence, m'obligea donc de faire un voïage à Paris, pour le solliciter. Mai il ne dura pas long-tems; & ce fut alors que, pour mettre sous la presse la suite de l'Histoire romaine, que suite de j'avois composée, depuis le Regne de l'Histoire ro-Dioclétien & de Maximien, jusqu'à celui de Valentinien & de Valens, j'en laissai la copie entre les mains de Toussaint du Bray, qui l'imprima en l'année 1630, avec les Abbrégés 1630. d'Aurelius Victor, & de Sextus Rufus, & l'Histoire de l'extraction d'Auguste de Messala Corvinus.

Je dédiai cet Ouvrage au Roi (37); Mort mais je n'eus pas l'honneur de le lui Madame présenter, pour m'être trouvé obligé Marolles.

<sup>(37)</sup> C'est un Vol. in- de, Suite de l'Histoire ro-fel. donné sous le Titre maine de Coesfecteau, &c.

d'affister ma Mere, dans la grande maladie qu'elle eut, & qui la surprit en mon Abbaïe, où elle m'étoit venue visiter. Depuis quelques années, elle étoit devenue fort infirme, de la plus saine personne du monde qu'elle étoit auparavant, & se trouva saisie d'une fievre lente, qui la mena au tombeau. Elle mourut entre les bras de son Mari, qui se trouva heureusement auprès d'elle, le onzieme jour d'Aoûr de l'année 1630, & nous donna sa bénédiction, après avoir reçu tous ses Sacremens, recommandant sur tout à sa Petite-fille Charlotte de Menou, qu'elle aimoir chérement, de vivre dans la crainte de Dieu, & de croire qu'il ne l'abandonneroit jamais; ce qu'elle dit d'un ton agréable, en levant ses yeux au Ciel, & rendit l'esprit sans aucun effort. Son corps fut ouvert, où l'on lui trouva le cœur fort petit, le foie brûlé, les poumons adhérans aux côtes, & trois pierres dans la substance du fiel : puis nous lui rendîmes les honneurs de la sépulture, dans l'Eglise de mon Abbaïe, où ses cendres attendent la Résurrection.

Fondation. C'est où je veux être aussi enterré, si je viens à mourir dans le

DE MAROLLES. Part. I. 153 païs (38), ordonnant, pour cet effet, une fomme pareille que celle qu'ont donnée, pour prier Dieu pour eux, Messieurs de la Rochesoucauld, & de Cornac, mes Prédécesseurs, & de laquelle je paie, dès maintenant, la rente, pour jouir de la Bibliotheque que M. de Cornac a léguée au Monaftere, à cette condition, aïant été estimée autant que le legs de M. de la Rochefoucauld, Oncle du Cardinal de ce nom, dont j'ai ci-devant parlé.

. 1630.

Titres do-

Aïant done cette belle Bibliotheque Bibliotheque, en ma disposition, pour ma vie du-rant, j'ai essaïé de la bien loger, & je lui ai préparé une gallerie exprès, qui m'a coûté plus de mille écus. J'ai aussi fort accommodé la Maison Abbatiale, & j'ai tâché de mettre en assez bon état les deux Eglises qu'il a plu à Dieu de me commettre, avec tout ce qui en dépend, excepté quelques or-nemens assez nécessaires, pour celle de Villeloin, que je n'ai pas encore eu les moïens de fournir.

Pendant les années 1629, 1630 & 1631, je mis par ordre tous les Ti-mestiques tres de l'une & de l'autre Maison, & j'en fis, non-seulement un inventaire très exact, mais encore j'en transcrivis

(38) Il est mort à Paris,

4 MEMOIRES

1630.

moi-même une bonne partie des plus considérables, que je rangeai dans une suite chronologique; & de-là, voulant passer à la connoissance de ceux de ma Famille, je pris plaisir d'en faire aussi des extraits, & de les rédiger dans le même ordre, pour apprendre les noms & les alliances de plusieurs. de mes Ancêtres, dont il y est fait mention. J'y en ai trouvé dès l'année 1327; mais il y en a un entre les Ti-tres de Villeloin, concernant la même chose, plus ancien de douze ans, & trois encore plus anciens, entre les Titres de mon Abbaïe de Baugerais, de l'Ordre de Cîteaux, touchant la fondation d'une Lampe, à perpétuité, entre deux Autels, dès les années 1212, 1216 & 1241, par lefquels on trouve qu'Helias & Raoul son Fils, Seigneurs de Marolles, en la Paroisse de Genillé, font là fondation de cette Lampe; & entre les Titres de l'Abbaïe de Cormery, à présent possédée par M. de Bethune, Archevêque de Bourdeaux, il y en a un de l'année 1130, qui fait mention d'un certain Radulfus de Marollis Miles, qui fit quelque donation à une Eglise dépendante de ce Monastere illustre.

Ce fut une consolation à ma Mere, avant que de mourir, de me voir pourvu, de voir aussi des Enfans de ses Filles mariées honorablement, & d'espérer que mon Frete en auroit Louis de Ma-bientôt de sa seconde Femme, Jeanne de Menou, Fille unique de norre Beau-frere Emon de Menou, d'un premier Lit; parcequ'en effet, elle étoit prête d'accoucher, l'aïant épousce neuf ou dix mois auparavant, c'està-dire, six mois, depuis le décès de sa premiere Femme Claude de Ro-chefort, qui mourut, en couche, de la petite vérolle, avec son Enfant, dès le mois de Mai de l'année 1629, & qui étoit Fille de François de Rochefort, Baron de Luçay, & de Sylvine le Begue. Or, comme je me trouvai honoré des Ordres eccléfiastiques, dès ce tems-là (car je les avois reçus clétiastiques. à Paris, & à Tours, à diverses fois, par les mains des Révérendistimes Prélats Etienne Puget, Evêque de Dardanie, Suffragant de Metz, pour M. de Paris, le dix-huitieme jour de Mars de l'année 1628, Bertrand d'Eschaux, Archevêque de Tours, le vingt-deux de Septembre 1629, & Jean François de Gondy, Archevêque de Paris, le vingt-troisieme jour de

Ordres ec-

Février 1630; ) je fis la Cérémonie ecclésiastique des Epousailles, avec la permission du Pasteur de la Paroisse du Château du Rabry, qui étoit la Maison de M. de Menou, mon Beaufrere, & Pere de ma Belle-sœur, dans le Diocese de Bourges, quoique ce soit de la Province de Touraine, pour le temporel.

Jeanne de Menou. Fi

On avoit toujours prédit à mon Frere, qu'il épouseroit cette Femmelà, comme il en avoit conçu le desir, de fort bonne heure, & qu'il en avoit même fait des recherches auparavant; mais l'occasion de l'autre Mariage, s'étant offerte, il perdit l'espérance de celui-ci, & pouvoit croire, bien aisément, qu'il n'y falloit plus penser: toutesois, Dieu en a voulu autrement disposer.

Sa premiere Femme, très sage & très vertueuse, mourut, comme je l'ai déja dit; & cette derniere alliance ne s'est pas trouvée moins heureuse, qu'on pouvoit espérer que la premiere l'eût été: car outre les Ensans bien nés, qui en sont venus, il ne s'est jamais vu une société plus douce, ni une amitié plus sincere. Il n'y eut jamais une Femme plus prudente, ni plus soumise aux volontés de son Manuel de la comme plus prudente.

DE MAROLLES. Part. 1. 157 ri, tant qu'ils ont vécu ensemble,

pendant vingt années, quoique ses fatigues dans les Armées, avec l'ardeur de son tempéramment, & son impatience naturelle, lui eussent causé

de grandes infirmités.

Six mois après la mort de ma Mere, dont le deuil fut grand dans toute la Famille, mon Pere se remaria à une Dame de Paris, qu'il avoit toujours rolles se res-beaucoup estimée, sans y rien chercher au-delà, que sa satisfaction particuliere: car pour le reste, il faut avouer que les avantages n'en surent pas bien grands, & qu'il nous eût même été utile qu'il eût trouvé bon de s'en abstenir. Mais le Ciel en avoit autrement ordonné, & ce fut à nous de souffrir doucement, ce qu'il n'étoit pas en notre pouvoir d'empêcher, quand il eût été juste de le vouloir; outre que, pour mon particulier, je m'étois toujours soumis, avec respect, à tout ce que mon Pere avoit desiré de moi, & je fus assez heureux, pour nelui en faire jamais paroître la moin-dre émotion, dont je m'apperçus bien qu'il me sût gré, & qu'il eût été bien aise que mon Frere, qui le supportoit plus impatiemment, en eût usé de la même forte. Sur la fin de l'année

178 MEMOTRES

1630.

il amena sa Femme en sa maison, où il acheva paisiblement le reste de ses jours avec elle, perdant le souvenir de la Cour, & se détachant peu-àpeu des affections qu'il avoit eues dans le grand monde, pour ne songer plus qu'au repos de son ame, & jouir de la douceur d'une vie privée, hors le tumulte des affaires & des emplois.

Personnes de qualité dans la Province.

La Province n'étoit point alors destituée de Personnes de qualité, & d'une agréable conversation. Nous avions à Montresor (39), M. de Bourdeilles, Gouverneur de Perigord, & Messieurs ses Enfans, dont le second, qui eut cette noble Seigneurie, depuis la mort de M. son Pere, y venoit souvent quand il avoit la meute de son Altesse roïale M. le Duc d'Orléans, & il y recevoit tous ses Amis, avec un accueil agréable. Nous y avions M. le Comte de Bethune, au Château de Selles (40), que M. fon Pere, Frere du Duc de Suilly, avoit si bien bâti fur la riviere du Cher; M. le Comte de S. Aignan, son Beau-frere, depuispremier Gentilhomme de la Cham-

(42) Selles est- une pe-

tite Ville du Berri. Voïcz ci-après une Addition de l'Abbé de Matolles, fur M. de Eethune.

<sup>(39)</sup> Ville en Toutaine, confinant au Berri. Voïez une Addition de l'Abbé de Marolles, ci-après.

be Marolles. Part. I. 159 bre, qui étoit souvent dans son Château (41), sur la même Riviere, à deux lieues de-là, & M. de Valençay (42), dans sa belle maison, qui n'en est qu'à une pareille distance, & que M. d'Haplaincour, son Fils, Dominique d'Estampes, a depuis accrue avec tant de somptuosité.

De l'autre côté, nous avions M. le Marquis d'Hetvaux (43), Lieutenant de Roi de la Province, qui joint l'esprit & l'érudition à la gloire d'une Naissance illustre, qu'il tient d'un Pere généreux, & qu'il fera passer, sans doute, à sa belle & nombreuse Posté-

rité.

Nous avions M. le Vicomte de Briguel, Chevalier des Ordres du Roi, & M. d'Humieres, fon Fils, l'un & l'autre l'exemplaire de la probité & de la courtoisse. Soit qu'ils fissent leur séjour à Afai-le-Feron (44), soit qu'ils demeurament à Prully (45), l'un des plus anciens & plus considérables Châ-

(41) Saint-Aignan; Ville, Châreau & Duché en Berri. Voïez, fur ce Seigneur, une Addition de l'Abbé de Marolles.

(42) Valençai, Ville & Seigneurie en Berri.

(43) Voiez fur M. L'Heryaux: une Addition.

de l'Abbé de Marolles.

(44) Ou Azay-le-Feron, Ville de Touraine, entre l'Indre & la Clayle.

(45) Il y a Prully, Bourg en Berri, fur le Cher; & Prully, Ville & Baronie en Touraine.

teaux de la Province. Toujours l'abord étoit grand chez eux, & les Dames, dont la vertu étoit recommandable, aidoient merveilleusement à faire les honneurs du logis. Le jour que Madame la Vicomtesse de Brigueil, Jaqueline d'Humieres (46), la derniere du nom de cette Maison illustre, tomba malade d'une fievre aigüe, qui l'ôta du monde, je passai toute la soirée avec elle dans un entretien des choses de l'autre vie, & j'ai su depuis que pendant toute sa maladie, qui ne sur que de cinq jours, elle en eut beaucoup de consolation. Madame sa Belle-fille, Isabelle Phelippeaux (47), la plus jeune de quatre Sœurs, toutes honnêtes, & d'un rare mérite, ne la survéquit pas longues années, & je vis mourir ensuite à Paris M. son Mari, d'une fievre maligne, laissant douze Enfans de grande espérance, sous la tutelle de leur Aïeul paternel, le plus homme de bien de son tems, qui ne survéquit que de six mois un si sensible déplaisir (48).

(46) Mariée en 1595 à Louis de Crevant, Vicomte de Brigueil, Gouverneur de Ham.

riée en 1627 à Louis de Crevant IIIe du nom, Marquis d'Humieres.

(48) Ils moururent l'un & l'autre en 1648. Voiez

les Additions,

<sup>(47)</sup> Fille de Raimond, Seigneur d'Herbault, ma-

Je ne passerai point sous silence les Vicomtes de Paulmy, qui ont rétabli dans leur Maison, l'une des anciennes du Païs, les grands biens qui en étoient sortis par les dépenses excessives & par le mauvais ménage de René le Voyer, Baillif de Touraine, qui s'étoit allié dans la Famille de Crissé. Louis le Voyer, que j'ai connu, étoit l'honneur & la sincériré même; & sa Femme, Françoise de Larsay, étant décédée, il prit les Ordres eccléfiastiques, & y a vécu saintement le reste de ses jours, aïant laissé des Enfans dignes de son nom, & entr'autres Gabriel le Voyer, Abbé de Paulmy, de qui l'esprit & le savoir font affez connus. M. d'Argenson, Maître des Requêtes, Personnage recommandable pour ses services, & pour ses rares qualités de sagesse & de piété, étoit de la même Famille, & n'a pas laissé une postérité moins illustre que l'Aîné de sa Maison ; ce qui se justifie bien aisément par les Charges & les Emplois honorables qui leur sont demeurés, & qu'ils conservent avec tant de splendeur. L'estime que j'ai toujours faite de ces Messieurs, m'a fait consentir à ne leur dénier pas l'original d'un Titre confidérable que

1630.

j'ai trouvé dans mon Abbaïe de Baugerais, concernant la noblesse & l'antiquité de leur Maison; il est de l'année 1245, par lequel Agathe, Femme d'Etienne le Voyer, Seigneur de Paulmeis, donne à cette Abbaie une rente de quelques blés à prendre sur une dixme qu'elle avoit à Ferrieres-Latson, élisant, pour cet effet, sa sé-pulture dans l'Eglise de ce Monastere. Ce Titre est scellé du sceau d'Etienne le Voyer, son Mari, où sont repréfentés deux Léopards l'un sur l'autre, qui sont encore aujourd'hui les Armes de ceux de cerre Maison; ce qui n'a. pas été remarqué par François de Belle-Forêt, qui en a écrit une Généalogie, qui se voit dans son Histoire de France (49).

Je ne passerai point non plus sous silence la Maison d'Argi, dont il ne reste plus aujourd'hui dans notre Province que Messire Gilles d'Argi (50), Seigneur de Pons, Gentilhomme de beaucoup d'esprit, & qui n'a pas seulement conservé les biens qu'il a eus d'un Pere très sage, mais qui par sa prudence s'est rendu soigneux d'en ac-

<sup>(49)</sup> On a une Généalo- du Supplément de Moréri, lo sie exacte de la Maison de 1735. de Vojer dans le Tome II (50) Voïez les Additions.

DE MAROLLES. Part. I. 163 quérir d'autres, pour accroître les espérances de plusieurs Neveux qu'il a de ses Sœurs, rous Gentilhommes bien faits, dont l'Aîné, Chef de la Maison de Bellefons, recueillera un jour par sa Femme de la Maison de Preuil de Châteaulandon, les biens de la succession de feu M. de Meure, si connu en son tems pour son mérite, sorti d'une branche des Puinés d'Argi, & qui n'avoit laissé pour tout Héritier qu'une Niece, Mere de la Femme de M. de Bellefons . Petit - neveu d'un autre du même nom, de qui le courage & les services furent signales. Il avoit été un des meilleurs & plus finceres Amis de mon Pere; & c'est de lui que font fortis les Bellefons de Normandie.

Nous avions aussi dans le même voisinage la Maison de Préaux, qui nous étoit chere, à cause de Gilbert de Préaux (51), dont la capacité sut honorée de la Charge de Sous-gouverneur du Roi, & qui a laissé des Ensans & des Petits-neveux, héritiers de son nom & de sa réputation.

Nous y avions la Maison de Palluau & de l'Isle Savary, possédées par les illustres Descendans de M. de Fronte-

<sup>(51)</sup> Voïez les Additions.

nac, Chevalier des Ordres du Roi, & son premier Maîrre-d'Hôtel; celles du Mée, de Marteau, de la Mothe & de Lencosme; celles de Luçai, de Veuil, de Bauché, de la Moriniere & d'Entragues; celles des Roches Saint-Quentin, de Tranchelion, de la Sabardiere, de Thienne, de Baillou & de Cigogné; & d'un autre côté, les Maisons de la Foleine, de Bleré, de la Croix, du Courbat & de Menetou, qui nous sont alliés. Mais tenant beaucoup plus cher le souvenir de ceux qui ont soutenu la gloire de leurs Ancêtres, à cause de leur amitié, que pour la proximité du fang, quoiqu'elle me soit avantageuse, entre ceux qui font demeurés, de personnes qui nous étoient si recommandables, je ne celerai point que j'honore & que je chéris particulièrement Joseph de Jussac, Seigneur de la Foleine, & Claude de Jussac son Frere, Gentilhomme très accompli, Gouverneur de la Tour du Havre (52), l'un & l'autre Fils d'Aftremoine de Jussac, Seigneur de la Foleine, qui joignoit la franchise & la fidélité au naturel le plus tendre

<sup>(12)</sup> On a de lui quelques Poéfies françoifes, & néïde. Voïez les Addirions des Confidérations sur l'œ-

DE MAROLLES. Part. I. 165 our ses Enfans & pour ses Amis,

jui fût jamais.

Voilà les Familles & les Maisons considérables, où j'ai trouvé le plus l'amitié & de société, pendant le séour que j'ai fait dans la Province en divers tems, & même quand j'en ai tré dehors, comme il est d'ordinaire nux personnes qui changent de lieu, de se rencontrer en plusieurs endroits. Mais revenons à la suite de notre petite Histoire.

En l'année 1632, j'eus un petit dé- 1632. mêlé avec M. d'Eschaux, Archevêque M Deschaux de Tours, quoique ce fût l'un des Ar. de Tours. meilleurs hommes du monde, & qu'il lui eût même plu de me donner plusieurs fois des marques de sa bienveillance. C'étoit touchant un pouvoir de bénir des ornemens, des linges & des vêtemens d'Eglise, que les Evêques donnent facilement, & qui ne se demande pas même par les Supérieurs des Maisons régulieres, & particuliérement des nôtres; mais cherchant occasion de faire civilité à ce Prélat que j'honorois beaucoup, je lui demandai ce que je crus qu'il ne me voudroit pas refuser, & qu'il seroit même ravi de m'accorder. Toutefois il en sit difsiculté, parcequ'en effet il ne pensoit

pas que la chose fût en son pouvoir; ce qui m'obligea de lui écrire quelques Lettres, à la vérité respectueuses, mais pourtant un peu trop fortes pour lui être agréables; de sorte qu'il ne se put empêcher de me témoigner que cela ne lui plaisoit pas, & m'accorda pourtant ce que je désirois de lui.

Je le priai d'excuser ma véhémence, & je lui rendis par Lettres de très humbles remercimens; mais comme je me persuadai que pour ne manquer pas au respect, il falloit saire quelque chose de plus, je le sus trouver à Tours, où il étoit; & après lui avoir fait mes complimens, qu'il re-çut de bonne grace, il me retint à dîner chez lui, où il attendoit M. le

de Condé.

M. le Prince Prince, pour le traiter, comme il fit avec magnificence. Là se trouverent aussi les Ducs de la Trimouille & de la Rochefoucauld, & quelques autres Personnes de qualité, & entr'autres le Comte de Maillé, le Lieutenant général de Tours, & le Sieur du Hayet, Ábbé d'Aiquevive.

M. le Prince, aïant pris sa place, sit mettre M. de Tours au bout de la table, M. de la Trimouille de l'autre côté, M. de la Rochefoucauld auprès de lui, le Lieutenant général de Tours,

DE MAROLLES. Part. 1. 167 Abbé de S. Julien, & l'Abbé d'Aiquevive ensuite, & ordonna que je fusse entre M. de la Trimouille & le Comte de Maillé; de forte que me trouvant presque vis-à-vis de lui, l'étant de M. de la Rochefoucauld, il trouva bon, pour se divertir, de me faire des questions touchant les Indulgences d'un Jubilé que le Pape avoit envoié, parceque M. de Tours étant fort enrhumé ce jour - là, ne pouvoit presque parler. Je lui dis que les In- Indulgences dulgences du Jubilé étoient une grande du Jubilé, grace que le S. Pere nous faisoit; parcequ'au lieu de grandes pénitences, à quoi nous étions tenus pour la sa-tisfaction de nos péchés, selon les anciennes pratiques de l'Eglise, il nous envoïoit une relaxation des peines que nous avions méritées; mais qu'il falloit bien prendre l'intention du Pape, & qu'il entendoit par les Indulgences, nous appliquer les mérites du Sang de Jesus-Christ, dans une bonne & sincere conversion; c'est-à-dire, nonseulement de ne plus faire les maux que nous avions commis; mais encore de faire les biens que nous avions négligés. Il me demanda là-dessus, comme je l'entendois, & si j'en usois de la sorte? Je lui répondis, que je pen-

1632.

des Vierges.

sois m'être assez expliqué de la sorte que je l'entendois; mais que je n'a-vois garde de me vanter que je fusse plus juste qu'un autre. Il me répliqua que s'il étoit de cet avis, il perdroit le jugement, ou qu'il se feroit Moine dès le lendemain. Cependant, lui disje, il est écrit qu'il faut s'abstenir du mal & faire le bien, & que le Seignéur, dans l'Evangile, avoit com-La Parobole paré le Roiaume des Cieux à dix Vierges, dont il y en avoit cinq prudentes & cinq folles; que les prudentes étoient celles qui joignoient les bon-nes œuvres à l'innocence de la vie, & les cinq folles, celles qui se conten-toient de n'être point criminelles. Il m'imputa de gaieté de cœur que j'a-vois forgé cette explication; mais M. l'Archevêque, qui prit la parole, re-connut que c'étoit le vrai sens de la Parabole; & pour la fortisser davan-tage, quand il eut achevé son raison-nement, je rapportai le sens de celles des dix dragmes & des cinq talens, qui reviennent à la même chose. M. le Prince ne se rendit pas encore pour Prince ne se rendit pas encore pour cela; & parcequ'il y avoit des Violons dans la Salle qui faisoient du bruit, il leur commanda de se taire, & continua de se plaindre de la rigueur de l'Evangile

DE MAROLLES. Part. I. 169

l'Evangile, quand je lui eus rapporté le passage de l'étroite voie du Ciel; furquoi je lui dis, pour le consoler, qu'il étoit aussi écrit dans S. Jean 8, qu'une Femme fut surprise en adultere, & le reste, que lui-même récita tout du long; puis quand il eut achevé, & que j'ens pris la hardiesse de louer la netteré de son expression, je lui fis remarquer que le Fils de Dieu s'étoit contenté de dire à cette Femme, qu'elle ne péchât plus; ce qui l'adou-

cit un peu.

Et revenant au Jubilé, il dit que Le Jubilé. c'étoit une grande marque des misé-ricordes de Dieu, & que nous lui étions bien obligés de l'institution qu'il en avoit faite dès l'ancien Testament. Je ne pus m'empêcher de lui dire que je pensois que notre Jubilé étoit fort différent de celui des Juifs, quoiqu'en faveur de la piété de plusieurs, on pouvoit bien dire que le premier étoit une figure du fecond; mais que ce dernier n'étoit pas d'une si haute institution, puisqu'il n'étoir que depuis 350 ans. Il me demanda, qui me l'avoit appris, & qu'il n'étoit pas de mon opinion. Je lui dis que nous le savions de la tradition de tous les Saints Peres, qui avoient vécu depuis ce tems-là. Il lui Tome I.

1632.

170

1632

plut de s'exercer un peu sur le mot des Saints Peres depuis ce tems-là, estimant qu'on ne parloit plus des Peres de l'E-glife depuis la fin du sixieme siécle tout au plus. Mais après que je me fus un peu étendu à lui justifier que ce titre étoit bien dû, non-seulement aux Papes depuis la fin du sixieme siecle, mais encore à d'autres Evêques & Docteurs, rels que le vénérable Bede, Ado, Hildeberrus, Hincmar, Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Thomas, & quelques autres que je nominai, dont ils étoient très dignes, au jugement des Théologiens; je lui dis que le premier Jubilé avoit été institué en l'année 1300 par le Pape Boniface VIII, qui l'ordonna de cent en cent ans; mais que quarante-huit ans après, il fut célébré par un de ses Successeurs, & encore l'année 1350, & que depuis, celui qu'on appelle grand Jubilé, fut établi de vingt-cinq en vingt-cinq ans, Il allégua contre cela l'autorité du Cardinal Bellarmin; & comme je lui témoignai, sans rien dire, que je n'en n'étois pas trop persuadé, il me pressa de parler. Alors je lui dis que cela étoit bien difficile à croire, & qu'il étoit à craindre qu'il eût pris une chose pour l'autre. Monseigneur ne se trom-

DE MAROLLES. Part. I. 171 pe pas, dit l'Abbé d'Aiguevive, car il est sans doute que Bellarmin appuïe ce sentiment. Si est-ce pourtant que j'en doute si fort, lui répliquai - je, que je suis assuré que cela ne s'y trouvera jamais. Là-dessus on fit apporter le Livre de Bellarmin; & après qu'on y eut trouvé le passage prétendu, il me fut aifé de justifier qu'il ne disoit pas cela, mais qu'il parloit même sur un autre sujet du Jubilé des Juifs, dont Monseigneur le Prince demeura enfin d'accord, & se leva de table, où je ne m'apperçus pas qu'il eût guere plus mangé que moi. Et pour me témoigner qu'il n'avoit pas trouvé mauvaile la liberté que j'avois prise dans une si noble conversation, il me voulut avoir pour témoin de ce qu'il eût à dire, avec Monseigneur de Tours, au Lieutenant général, & aux autres Officiers de la Ville, touchant l'établissement des Peres Jésuites, à quoi s'opposoient les Magistrats & le Peuple. Mais enfin blis à Tours. l'autorité de ce Prince fut respectée, & fa recommandation fut reçue, après l'estime que Monseigneur l'Ar-chevêque avoit acquise à ces Peres, par le grand jugement qu'il en faisoir, & par les occasions qu'il leur avoit données tant de fois dans son Eglise,

Jésuites éta-

d'y faîre paroître les plus excellens Hommes de leur Compagnie, & entr'autres le R. l'ere de Lingendes (53), qui y prêcha, cette année-là, avec cette grande éloquence qui ne l'a jamais abandonné.

de S. Cyran.

Je revins assez satisfait de mon voïage, & je trouvai, à mon retour, M. L'Abbe M. l'Abbe de S. Cyran (54), qui me voulut honorer de sa visite, allant en son Abbaïe. Cet excellent Homme, dont la vertu a été depuis si éprouvée par le crédit & par l'animosité de ses Ennemis, savoit bien l'ancienne fraternité qu'il y avoit entre son Monasrere & le mien, & n'ignoroit pas aussi l'état que j'en faisois pour l'amour de lui, m'en étant souvent expliqué à ses Religieux, que je voïois quelquefois; & désirant me connoître, parcequ'il ne m'avoit jamais vu, il ne se trompa point aussi de penser que je serois ravi de recevoir sa visite, & d'avoir part en son entretien. Dieu me fit donc la grace que je l'eus tout à loifir; & je puis assurer, qu'en ma vie, je n'ai oui dire de meilleures choses pour une solide piété. Comme dans la con-

<sup>(53)</sup> Claude de Lingendes. Voïez l'abbé de Ma- Haurane. Voïez les Mérolles en son Dénombrement.

<sup>(54)</sup> Jean du Verger de moires de sa vie par M, Lancelot.

1632

DE MAROLLES. Part. I. 173 verfation je lui ouvris mon cœur & mes fentimens, il me parla avec une sincérité qui me ravit; & en me sollicitant à prétendre aux grandes Charges de l'Eglise, par quelques proposirions que lui-même me faisoit, parcequ'un Prélat de ses Amis se vouloit réduire dans la condition privée, & qu'il savoit bien qu'on m'avoit encore écrit pour entendre au traité de l'E- L'Evèc vêché de Luçon, dont M. de Brage- <sup>de Luçon</sup>. longne, qui en étoit Evêque, & qui taire, aussi-bien que quelqu'autres que je ne nommerai point, il m'en dissuada en même tems par la description qu'il me fit du péril où se mettent ceux qui recherchent une si haute élévation, sans connoître les perfections & les grandes obligations que Dieu demande de ceux qui font en

cet état : sur quoi je ne pus m'empêcher de lui dire, qu'avec toutes ses grandes lumieres, je voiois bien qu'il n'avoit guere pénétré dans le fond de L'Eveché

mon ame, pour savoir en quoi mes forces pouvoient confister; ou que pour me connoître davantage, il me vouloit obliger de parler, si d'ailleurs il n'avoit dessein de se railler de moi.

Il me fit civilité, & au lieu d'accroître mon souci pour cela, il aida merveilleusement à me faire perdre le peu de desir qui m'en pouvoit rester, dont je lui aurai une éternelle obligation.

Mort Madame Menou.

1633

Sur la fin de l'année, ma Sœur aînée, que j'estimois infiniment pour sa rare douceur & pour la bonté de son naturel, ne s'étant jamais mieux portée en apparence, & ne l'aïant jamais vue en meilleur état, tomba malade; & après être accouchée de son vingt & unieme Enfant, mourut en ses couches le premier jour de l'année 1633, âgée de 36 ans : ce qui me fut un dé-plaisir très sensible, & mit un grand deuil dans toute sa Famille, laissant six Enfans bien jeunes, qui étoient le reste du grand nombre que je viens de dire, dont quelques - uns avoient été jumeaux, & les autres avant terme, parceque la Mere s'étoit blessée plufieurs fois.

Cet accident arriva comme j'étois fur le point de partir pour aller à Paris; ce qui me fit différer mon voïage d'un mois, quoique j'en fusse pressé par mes Amis qui m'avoient engagé au traité de l'Evêché de Luçon, & entr'autres M. de Bethune, lors Evêque

DE MAROLLES. Part. I. 175 de Maillezais (55), qui me fouhaitoit quelqu'établissement auprès de lui. Je ne pressai pas trop cette affaire, & je ne la voulus pas rompre aussi tout-àfait, pour des raisons particulieres; de sorre que comme l'humeur de M. de Bragelongne étoit un peu lente, la M. de Bramienne n'éroit pas trop précipitée, gelongne, pour ce regard. Nous remîmes donc çon. toute cette négociation à quelques mois de-là, que je me proposai de faire un voiage en Poitou; mais auparavant il fallut avoir l'agrément du Roi & de M. le Cardinal de Richelieu, qui ne me fut point refusé, & je l'obtins à Fontainebleau, où la Cour étoit allée pour la Cérémonie des Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit, qui se commença le Samedi quatorzieme jour de Mai, veille de la Pentecôte, & qui s'acheva

les deux jours fuivans. J'y fus avec M. le Vicomte de Brigueil (56); & la courtoisse de M. de Gordes, Capitaine des Gardes, me donna entrée dans la grande Salle, & me permit d'avoir une place debout, derriere la chaise où le Roi recevoir le ferment, & donnoit l'habit

(55) Maillezais, Ville le Siege épiscopal a été du bas-Poitou, fut érigée transféré à la Rochelle en en Evêché par le Pape 1648. (56) Louis de Crévant. Jean XXII en 1317. Mais

Chevaliets

Hıv

aux Chevaliers; de sorte que je vis toute la Cérémonie si commodément que j'en pourrois dire toutes les particularités, s'il en étoit besoin.

L'ordre y sut parfaitement bien observé en toutes choses, & la soule n'y
apportoit point de consusson. Je ne
pense pas qu'outre les Spectateurs qui
étoient placés, il y en eût cinq ou six
autres, que moi, dans le parterre, où
je ne reconnus que le Chevalier des
Roches, & M. des Marets-Huraut,
quoiqu'ils ne sussent pas Ecclésiastiques, ou Gens à longue robbe, comme trois ou quatre autres Abbés qui

étoient auprès de moi.

Nous étions donc au dessous de l'échassaut de Messieurs les Ambassadeurs, & vis-à-vis celui de la Reine, derriere la chaise du Roi, comme j'ai déja dit, laquelle n'avoit point de dossier élevé, ce qui nous laissoit la liberté de tout voir, & d'entendre même tout ce que disoit le Roi, & M. le Cardinal de Richelieu assis de l'autre côté, avec le Cardinal de la Valette, aïant derriere eux les Prélats honorés du Cordon-bleu; savoir, les Archevêques de Narbonne, de Paris & de Bordeaux, & derriere ceux-là, trois ou quatre autres Evêques en rochet

DE MAROLLES. Part. I. 177 & habit violet. M. le Cardinal de Lyon, grand Aumônier de France, Officiant, étoit plus haut vers l'Autel, aïant à ses côtés les Abbés de Pontigni & des Pierres, de l'Ordre de Cîteaux, servant de Diacre & de Sous-

diacre, avec leur mitre sur la tête.

1633.

L'ordre des Révérences étoit tel, premierement à l'Autel, puis au Roi, rences de la ensuite à la Reine, aux Cardinaux, aux Ambassadeurs, & la derniere aux Chevaliers. Le Roi, lui-même, selon les occurrences, les faisoit toutes de bonne grace, excepté celle qui se devoir rendre à sa Personne; & M. le Cardinal de Richelieu, qui y fit les principaux honneurs, outre M. le grand Aumônier, y conferva une admirable dignité. Je vis ensuire la cérémonie du dîner, où les Chevaliers, avec leurs grands habits, étoient assis, tous d'un côté, comme des Religieux, dans leur Réfectoire; & le lendemain, on célébra, avec pompe, l'Office des Morts, pour les Chevaliers décédés depuis la derniere Promorion, où les Clievaliers étoient en habits de deuil, qui n'étoient pas moins avantageux, pour la bienséance, que ceux du jour précédent, étant faits sur le même

178 MEMOIRES

modele, sans autre différence, que de la couleur.

Promenades.

Les soirées de ces beaux jours furent emploïées à la promenade, en carosse, autour du grand canal, où se voïoit toute la magnificence de la Cour ; j'y fus une fois avec M. le Duc de Candales, que j'honorois beaucoup, & une autrefois, avec M. le Duc de Brissac, que j'avois vu chez lui, dans sa belle maison de Brissac, l'année d'auparavant, étant allé faire un voïage en Anjou, avec un de mes plus chers Amis, Louis de Revol, qui avoit un fort joli Bénéfice, appellé Montiliers, à six lieues d'Angers (57).

Je retournai à Paris, après les Fêtes de la Pentecôte, avec les Enfans de M. d'Effiat, je veux dire, le jeune S. Mars, qui avoit une grace merveilleuse en tout ce qu'il faisoit, & celui qui depuis fut Abbé, où étoit aussi M.

5. Quentin.

S. Mars.

Des Roches des Roches S. Quentin, Gentilhomme considéré de Monsieur le Cardinal de Richelieu, qui sans doute eût fait beaucoup de choses pour

<sup>(17)</sup> Louis de Revol de la Rameliere, Dauphinois, Docteur de Sorbonne, Prieur de Villiers & de Montiliers, a composé quelques Poélies françoi-

ses. Il étoit Neveu d'Antoine de Revol, Evêque de Dol , & Petit-neveu d'un Secrétaire d'Etat. V. ci - devant sous l'année 2619-

DE MAROLLES. Partie I. 179 lui, si peu de tems après, il n'eût point été tué dans le service, ne laissant qu'un petit Enfant de sa Femme, de la Maison de la Riviere Bonœil, en Poitou.

1633.

Je ne séjournai ensuite que cinq ou Thomas Rissix jours à Paris, d'où j'emmenai avec chiardi. moi, pour quelques mois, un certain Italien, appelle Thomas Ricchiardi, Prêtre de Pistoye, dans la Marche d'Ancône, qui me paroissoit avoir de l'esprit & de l'érudition, mais qui se trouva si fantasque & si superstirieux, que je me repentis bien depuis de m'en être chargé. Il se mêloit de deviner, par les regles de la Géomance, & il ne se passoit point de jour, qu'il n'en fît, dès le matin, des figures, dont il tiroit ensuite les vaines inductions que cette science admet. Il écrivoit bien en Latin; mais tout ce qu'il faisoit étoit plutôt pour la médisance, que pour la louange. Outre cela il étoit glorieux, importun, & mal-plaisant, à force d'affecter la raillerie & les bons miots.

Je le menai donc avec moi; & ne m'en pouvant défaire si-tôt, je sus d'Anjou. contraint de le traîner en Anjou & en Poitou, où je m'en allai avec mon bon Ami, Louis de Revol, dont je Made Revol.

viens de parler. Nous vîmes, en paffant à Tours, M. l'Archevêque, qui nous fit toute sorte de civilité; mais je fus bien fâché d'une espece de petite contestation qui se passa entre le Pere de Lingendes & notre Ami; de forte que, comme il avoit l'esprit un peut chaud, il faillit à perdre le respect, pour défendre les intérêts & la Doc-trine de sa Maison de Sorbonne, d'où il étoit, en quoi je me sentis bien éloi-gné de le seconder. Voulant même adoucir, le plus qu'il me sût possible, la dureté de son expression, je ne pus-m'empêcher de lui témoigner que je pensois qu'il falloit ménager plus discretement ses sentimens, & que la réputation du Pere de Lingendes, outre le respect qui étoit dû à la présence de M. de Tours, méritoit bien qu'il ne s'émût pas si fort. Cela se passa donc de la sorte, & mon Ami ne me sut pas mauvais gré de tout ce que je luiavois dir.

A deux jours de-là, nous fûmes en-Montiliers, son Bénéfice de Montiliers, où j'avois été deux fois auparavant; de forte que j'en connoissois le pais & tout le voifinage. Je fus visiter M. de Rueil, M. d'Angers. Evêque d'Angers, Prélat civil, obligeant, & de bonne mine, qui avoit

DE MAROLLES. Part. I. 181 auprès de lui M. Costar (58), Homme de Belles-lettres, & d'un esprit agréable, que j'avois connu à Paris, des le tems que nous demeurions dans l'Université. Je vis aussi M. Arnauld, M. Arnauld, Abbé de S. Nicolas (59), de qui le savoir, la modération & la piété ont été si recommandables, qu'il en a été jugé digne de succéder à M. d'Angers. J'eus l'honneur d'y faluer M. de Paris, dans sa belle maison de S. Aubin; & un Gentilhomme appellé Michelon, qui commandoit dans le Château, nous y traita splendidement, à cause de M. d'Angers. de Revol fon Parent & fon Ami. Il nous en fit voir toutes les singularités, jusqu'à la cage de fer, & quelques peintures de la main de René Duc d'Anjou, Roi de Sicile, dont nous vîmes aussi la maison de plaisance, alors occupée par un Tavernier au bout d'un Faux-Roide Sicile. bourg, sur le bord de la riviere de Maine, où il y avoit encore en mauvaise peintute, dans une petitegalerie baile, soutenue d'un côté de pilliers de bois, les chaufferettes & les charbons ardens, avec ces mots, pour devise, d'ardent desir.

M. Coffar.

Maison du

<sup>(58)</sup> Voiez sur Costar le depuis Evêque d'Angers, Supplément de Motéri, Frere du célebre Docteu. de 1749.

Antoine Arnauld.

<sup>(52)</sup> Henri Arnauld,

Je ne veux pas oublier que, nous étant allés promener au Palais, où il y a une grande sale, & m'étant arrêté à la boutique d'un Libraire, où j'ache-tai des livres, un jeune homme du Barreau, qui s'y étoit déja acquis de la réputation, j'ai su depuis que c'é-M. Menage. toit M. Ménage (60), me vint accoster, & m'y sit voir ma Traduction de Lucain, de la premiere Edition, par où il me voulut marquer qu'il favoit qui j'étois, dont je lui fis compliment, & je souhaitai de savoir de lui-même

à qui j'avois cette obligation; mais il ne me le voulut point dire que quelques années depuis, comme il étoit à Paris, auprès de M. le Coadjuteur, depuis Cardinal de Retz, quoique dans le peu de tems que je jouis de son entretien, je connus bien que j'avois

Langers.

parlé à un fort honnête homme. D'Angers, l'une des plus considérarables Villes du Roïaume, tant pour la beauté de sa situation, quoiqu'elle foit inégale, que pour la grandeur de la Ville, nous vînmes repasser la riviere de Loire aux Ponts de Cé, qui ne sont

(60) Le célebre Gilles Ménage, si connu depuis par la multitude de ses Ouvrages. Voïez sa vie

au-devant du Menagiana augmenté par M. de la Monnoye.

DE MAROLLES. Part. I. 183 qu'à demi-lieue d'Angers, & nous fûmes à Brissac, où nous vîmes M. le Duc, qui se plut à nous régaler civilement, avec toute fon humeur grave & sérieuse. Il nous retint à coucher, quoique ce ne fût pas notre dessein, anous donna un appartement à chacun, capable de loger un Prince, avec des meubles somptueux. Il nous fit remarquer, dans sa galerie, entre autres portraits de ses Ancêtres, celui

1633. Brissac.

Baltazat

. Pape, qu'il nous disoit être de sa faison, c'est-à-dire, Balthazar Costa, appellé Jean XXII, ou XXIII, com-Costa, me le nomme le Concile de Constance, où il fut déposé. J'avoue que je ne me fusse pas douté que ce Pape eût été de la Maison de Cossé, pour avoir le surnom de Cossa; comme aussi le blason de ses Armes est-il fort différent de celui des Armes de cette Maison illustre, originaire du païs du Maine, ou d'Anjou, au lieu que celle du Pape Jean XXII est Florentine. Mais il n'est pas nécessaire d'examiner toujours ces choses-là de si près; & les extractions particulieres des Maisons leur portent des lumieres, qui bien souvent ne se rirent pas des Histoires connues de tout le monde.

De Brissac nous revînmes chez notre

184 MEMOIRES

des Comtes d'Anjou.

1633.

Criffé.

Ami, qui nous y festoïa, comme il avoit de coutume, nous y donna les visites de son voisinage, & entr'autres celle du Comte de Crissé, le Chef de l'ancienne Famille des Turpins, originaires de Touraine, qui faisoit alors son séjour dans son Château de Vihers, de l'ancien Domaine

Voïage de Poitou.

Cinq ou six jours après, nous sîmes le voiage de Poitou; nous allâmes coucher à Bressuire, Ville qui appartient au Comte de Fiesque (61); & de-là étant allés passer à Fontenai-le-Comte, nous nous rendîmes à Lerme-

M. l'Ev. de nau, Château de l'Evêché de Maille-

zais, qui n'est qu'à demi-lieue de-là, où M. l'Evêque, Messire Henry de Berhune, depuis Archevêque de Bordeaux, nous reçut avec ses civilités accoutumées. Il nous retint huit jours auprès de lui, pendant lesquels nous sûmes à Lusson (62), qui n'en est qu'à cinq lieues, au bout d'une grande Plaine fertile en blés, d'où l'on découvre la Mer, les Marets qui en approchent d'un côté, & de l'autre la célebre Abbaïe de Saint Michel en

l'Herm. Le Doïen & les Chanoines

Luston.

DE MAROLLES. Part. I. 185 nous y traiterent, & nous menerent de leur logis à celui de M. l'Evêque, où il y a une fort belle Chapeile; & l'Eglise cathédrale n'est pas des moindres du Roïaume : son clocher est une haute tour, surmontée d'une niguille de pierre, comme celle de Niort & de Fontenai, laquelle peut servir d'adresse aux Gens de mer, qui approchent des Côtes. Ces Messieurs me regardoient, en quelque façon, comme un Homme qui devoit être leur Evêque, parcequ'ils avoient oui parler des propositions de notre Traité; mais quoique j'eusse trouvé le lieu assez beau, je n'en eus pas un trop violent desir, & je n'en conçus pas aussi une fort grande espérance.

Un autre jour M. de Maillezais nous fit assister à des disputes en Théologie, Théologie. qui se faisoient à Fontenai, dans un petit hospice des Peres Jésuites, où M. de Revol, Docteur de Paris, disputa, par la priere que lui en fit M. de Maillezais. Il me parla enfuite plusieurs fois du Traité; mais comme M. de Lusson étoit absent, je lui dis qu'il n'y avoit pas moïen d'y travailler, joint qu'en cela, il me sembloit qu'il n'y avoit rien de pressé : car, pour en dire la vérité, bien que je tînsse à hon-

neur d'avoir été proposé pour un Etat si sublime; si est-ce que ne m'en trouvant pas digne, je me contentois seulement d'avoir donné sujet d'en

parler.

Enfin le jour de notre départ étant venu, nous prîmes congé de M. de Maillezais, & nous revinmes par Richelieu, qui a beaucoup augmenté depuis ce tems - là, & dont nous voïons une si noble description en vers, dans les agréables promenades de M. des Marais (63), où il mêle plusieurs réflexions de Morale & de Piété. Nous vîmes, en passant, le Champigni. Château de Champigni, qu'on a de-puis démoli, à la réferve de la Sainte

Chapelle, où sont les corps de quelques Princes de la Branche roïale de Montpensier; puis Fontevraut, Abbaie de Filles, dans un lieu désert, entre trois belles Provinces, le Poitou, la Touraine & l'Anjou, où nous eûmes l'entretien de M. de Boumois, Intendant de cette Maison, Auteur de la Traduction des Vies des Saints, composées par Ribadeneyra, Jésuite Espagnol. De-là étant venus passer à Chi-

Boumois.

non, nous nous rendîmes le lende-(63( C'est Desmarets de theque françoise, Tome S: Sorlins, V. la Biblio, XVIII.

DE MAROLLES. Part. I. 187

main à Loches, & nous nous rrouvâmes à la Fête de la mi-Août aux Chartreux, où nous trouvâmes M. le Comte de Berhune, qui, deux ou rrois jours après, me délivra du Seigneur Ric- Ricchiardi. chiardi, que j'avois mené avec moi, & le garda quatre ou cinq mois dans sa belle maison de Selles, d'où, l'aïant

comblé de courroisse & de ses bien-

faits, il le remena à Paris.

M. de Révol fit peu de séjour à Villiers, Prieuré de l'Ordre de Grandmont, qui lui appartenoit, à une lieue de mon Abbaïe de Villeloin; & comme je pensois jouir, avec mes Livres, de quelques repos dans ma Retraite champêtre, mon Pere tomba malade Mort de M. le jour de la Notre-Dame de Septem-de Marolles, bre, dont il n'a pas relevé depuis; ce qui m'obligea de me ranger auprès de lui, pour le fervir, & lui donner toute la consolation qui me sût possible. Sa maladie dura trois mois entiers; & pendant ce rems-là, on pratiqua, pour le recouvrement de sa fanté, tous les remedes que les connoissances de la Médecine pouvoient suggérer à ceux qui furent emploiés à fon traitement.

Une certaine mélancolie qu'il conçut, & qui lui causa une grande jau1633 ..

nisse, rendit fon mal incurable; mais elle ne lui ôta pas les civilités qui lui étoient si naturelles, ni la douceur de son esprit. Il se munit de tous les Sacremens de l'Eglise, témoigna une fermeté mébianlable dans la Foi, & s'étonna plusieurs fois, après avoir couru tant de périls à la guerre, de se voir mourir dans son lit. Comment, disoit-il, ce n'est pas les armes à la main qu'il faut quitter la lumiere? Et quand ses Médecins jugeoient à pro-pos de le saigner, il lui falloit donner sa pertuisane, qu'il avoit au chevet de son lit, pour lui servir de bâton; cat il aimoit les armes, non pas pour le plaisir d'exterminer les Hommes; mais pour s'en servir dans une défense légitime. Et autant qu'il étoit plein de courage, aurant avoit-il de l'aversion. à la cruauté, & d'amour pour la Justice & pour la Miséricorde. De-là vient qu'il étoit si facile à être touché de pitié, & qu'il étoit si soigneux de ne faire tort à personne.

Approchant de sa fin, il prit en bonne part ce que je lui dis de la misere de cette vie, & de la consolation que les Gens de bien doivent prendre, quand ils se voient proches d'en être bientôt délivrés, pourvu qu'ils mettent DE MAROLLES. Part. I. 189

leur espérance en Dieu seul, qu'il falloit adorer & aimer de tout son cœur, & lui demander en toute humilité les graces de ses miséricordes par les mérites de son Fils, qui lui avoit offert, & qui lui offre encore tous les jours, son Corps & son Sang, en perpétuel Sacrifice pour la rémission de nos péchés. Il nous témoigna qu'il croïoit de cœur toutes ces vérités, & que pourvu que nous nous aimassions les uns les autres, selon le précepte de l'Evangile, il mourroit sans regret. Il nous donna sa bénédiction; & après avoir été une heure & demie dans l'agonie, il rendit l'esprit à Dieu, en poussant une voix assez forte, le jour de la Fête de la Conception de la Vierge, qui fut un Jeudi en cette année-là, sur les huit heures du soir, âgée de soixante-neuf ans.

C'étoit un des Gentilhommes de fon tems le mieux fait, né avec peu de biens, mais avec beaucoup de cœur. Il ne fut jamais un plus beau Gendarme; & ceux qui ont écrit de lui, ont célébré son adresse & sa valeur. Il n'avoit point de Lettres, mais il étoit judicieux, parloit bien, en peu de paroles, & faisoit admirablement une narration, avoit le ton de la voix

1633.

Ses vertus

agréable, & écrivoir de bon sens. Il éroit ennemi du mensonge, & disoit que la parole d'un Gentilhomme devoit être inviolable, aussi-bien que sa foi & la fermeté de son courage. Il aimoit les exercices du corps, c'est pourquoi il faisoit état de la Chasse, de quelque nature qu'elle fût, & prenoit quelquefois les divertissemens de de la Paume & du Mail; mais il ne jouoit guere au jeux fédentaires, excepté aux Tarots (64), aux Dames poussées & aux Echecs, à quoi il eût passé les nuits entieres, pour le seul plaisir de la victoire, sans avoir souci du gain. Il disoit quelquesois aux Princes qu'il avoit eus sous sa conduite, qu'ils pouvoient prendre plaisir de gagner, s'ils vouloient donner da-vantage qu'ils n'eussent fait en perdant; mais qu'à le bien prendre, pour les belles Ames, perdre ou gagner, à l'égard de l'argent, étoit presque la même chose. Comme il ne s'est jamais soucié des richesses, il n'en a point aussi laissé après lui, & la fortune qui a tourné autour de lui, a bien fait

(64) Dans le Diction. de Trev. on dit que Tarots se dit d'une espece de cartes à jouer, qui sont marquése d'autres figures que les nôtres, & qui ont d'ordinaire l'envers imprimé de divers compartimens. mine de le flatter; mais elle ne l'a point favorisé. Ses services ont été

point favorifé. Ses fervices ont été longs, pénibles, & de peu de fruit; & fur le point que fes Maîtres étoient en volonté de lui donner des marques de l'estime qu'ils faisoient de lui, des morts précipitées les lui ont ravis; de forte que plusieurs fois, il s'est trouvé aussi avancé que le premier jour; mais cela n'empêche pas que sa Famille ne se glorisse de l'honneur qu'il a con-

servé à son nom, & qu'il lui a même

acquis.

Son corps fut inhumé sans pompe dans la Chapelle de sa Maison; & à rure. ses funérailles assisterent le Prieur Claustral & les Religieux de Baugerais, selon une ancienne coutume de ce Monastere, d'assister au Convoi funebre des Chefs de notre Maison, quand ils en sont avertis. Les Religieux de mon Abbaie de Villeloin y assisterent pareillement; mais sans la même obligation, avec les Ecclésiastiques de la Paroisse, & des Paroisses qui sont autour. Si je vis, & si j'en ai le moien, je me propose de faire élever un tombeau avec une inscription à sa mémoire.

Une heure après qu'il fut expiré, je me trouvai saisi d'une grosse sievre,

Sa Sépul-

Partages.

qui me dura vingt - quatre heures. Je puis croire que la fatigue & l'ennui l'avoient causée; & quand je sus guéri, après avoir satisfait aux devoirs sunebres, & réglé les affaires domestiques, tant à l'égard de notre Bellemere, Lucrece du Hamel, que de mes Beaux-freres, & de mon Frere, à qui je laissait tous les biens qui me pouvoient appartenir de la succession, je me retirai en mon Abbaïe, où je passait l'année entiere dans le deuil d'une perte si considérable, & j'y reçus force visites de tous mes Amis.

1634. Lucrece du Hamel.

Au bout de l'année, notre Bellemere fut fatisfaite de fon douaire, & de ses deniers dotaux, & se retira auprès de ses Enfans, à Paris, où elle recueillit bientôt après une grande succession, par la mort de sa Sœur Anne du Hamel, Veuve de seu M. Barantin, Conseiller d'Etat, Trésorier des Parties casuelles, Seigneur de Charonne, auprès de Paris, & des Berruries, à deux lieues de Tours, d'où il étoit (65).

(65) Anne du Hamel avoit pour Sœur Marie du Hamel, qui épousa M. Ladvocat, dont sont sortis, dit ailleurs l'Abbé de' Marolles, M. Ladvocat, Madame Parfait, & les Descendans de ceux-ci, affez comus dans les Charges de la Robbe, & de la Maison du Roi.

L'année

DE MAROLLES. Part. 1. 193

L'année 1635, je m'appliquai à la recherche de plusieurs Titres de Famille, dont je fis un grand nombre gies. d'extraits, & j'écrivis plus de deux cens Généalogies de Maisons nobles de la Province, à commencer par celles qui nous font alliées; de forte que j'en sis cinq ou six Volumes, de plus de deux cens feuilles chacun. Comme j'étois dans cet exercice, & que je faisois mes visites dans les maisons, pour accomplir ce dessein, je trouvai, dans celle de Valençai, le premier Homme de notre tems dans cette sorte de curiosité; c'étoit M. d'Ho-!M. d'Hosser, sier (66), de la Ville de Marseille en Provence, dont j'avois acquis la connoissance, dès mon séjour de Paris. Que ne dîmes-nous point sur ce sujet? Et qu'est-ce que sa mémoire admirable ne lui fournit point, pour tirer tous les quartiers des Familles subsistantes, dont lui parloit M. de Valençai, qui l'avoit invité de venir chez lui, pour le consulter sur toutes les Armes de ses Alliances, qu'il faisoit représenter sur une frize d'Architecture, autour

<sup>(66)</sup> Pierre d'Hozier, né des Ecuries de Sa Majesté, le 10 Juillet 1592, mort fu- créée en sa faveur. V. le 1. Décembre 1660. La le Moréti de 1732. Charge de Généalogiste

Mrmoire 5

dubăriment de son Château somptueux? Or comme il m'assura qu'il avoit aussi dessein de me voir en mon Abbaïe, je fus ravi de l'emmener avec moi, de le retenir le plus long-tems qu'il me fût possible, & de l'accompagner enfuite chez M. le Vicomte de Brigueil, & chez quelques-uns de mes Proches, où il voulut aller, aussi-bien qu'à Loches & à Tours, où il n'avoit jamais été.

Tous ces petits voïages ne furent que de quinze jours ou trois semaines. Notre Ami s'en retourna de Valençai à Paris, où l'aïant suivi un mois après, je me logeai au Fauxbourg S. Germain, en la rue du Colombier, dans une maison que je meublai, derriere celle de M. des Yvetaux.

Je pensois jouir en ce lieu-là paisiblement d'un si bon voisinage; mais Dieu voulut que je me trouvai frappé Petite vé d'une maladie qui me priva de toute forte de conversation, excepté de deux Amis, l'un Ecclésiastique & bon Théologien, appellé Louis Masson (67), & l'autre, Avocat, Homme d'honneur & de grande vertu, appellé Claude

role.

1635.

dit qu'il étoit plus sincere (67) L'Abbé de Marolles l'appelle le Maffon dans qu'éclairé dans son zele. son dénombrement, &

DE MAROLLES. Part. I. 195 Bonnet (63), de Châtillon sur-l'Indre, qui me voioit tous les jours, outre M. Hastier, Prêtre de la Paroisse, mon Confesseur, & les Sieurs Guénaud (69), & de S. Jacques, Médecins de la Faculté de Paris, qui me traiterent, & qui me tirerent enfin du péril où m'avoit mis la petite vérole, accompagnée d'une grosse fievre & d'une étrange douleur de tête, qui les obligea de me saigner jusqu'à huit sois. Mon Chirurgien s'appelloit Alor, & & mon Apoticaire, qui fut trés fidele dans l'administration de ses drogues, avoit nom Naudin.

Cependant Dieu me fit la grace que je ne perdis point le jugement, & que mort, je me résolus sans regret à la mort, me soumettant franchement à tout ce qu'il plairoit à Dieu d'ordonner de moi. Mes Bénésices surent donnés à quel-

Danger de

(68) Fils de Jean Bonnet, Sieur de Villegous. On a de Claude un Discours contenant l'éloge des Colleges, qu'il prononça au Siege de Loches, à l'occasion de l'établissement d'un College de Barnabites, en ladite Ville.

(69) C'est celui dont dit M. Despreaux, dans sa 4e Satyre;

Il compteroit plutôt combien dans un Printems Guénaud & l'Antimoine ont fait mourir de gens.

Guénaud, Médecin de la Reine, étoit à la tête de ceux qui approuvoient l'ufage de l'Antimoine, comme Gui Patin étoit un des plus grands ennemis de ce minéral. Guénaud est mort le 16 Mai 1667. V. encore la Sat. 6. de M. Despréaux.

ques Prélats, qui les demanderent, pensant que ce sût sait de moi, ou que je n'en pourrois jamais relever, comme il y avoit grande apparence. Ce qui m'obligea même de faire mon testament, quand ce n'eût été que pour témoigner à mes gens le soin que j'avois de reconnoître les services qu'ils m'avoient rendus, & de faire quelque bien à un bon homme qui avoit été quelque tems auprès de moi, appellé Louis Gaberot, Oncle d'un honnête Ecclésiastique, qui fait de si beaux Vers françois, qu'ils seroient dignes d'être récités sur les mêmes théâtres, qu'ont paru ceux de l'admirable Corneille, & de quelques autres de nos Amis (70).

Une des choses qui me consola autant de mourir, dans la créance que Laideur ex-tout le monde en avoit, fut la laideur de mon visage, que j'apperçus dans un miroir, en l'état que j'étois alors: car sans mentir, il me sembla si difforme, que je priai ceux qui étoient autour de moi, de ne s'en pas effraier, de peur que cela même ne leur donnât

trême.

Gaberot, Prêtre, né à (70) Louis Gaberot étoit Avocat & Bailli de Bléré, étoit Poète françois. V. le dénombrement Bléré sur le Cher. Il a sait de l'Abbé de Marolles. une Version des Odes d'Horace. Son Neveu J.

DE MAROLLES. Part. I. 197

envie de me quitter; mais ils se trouverent tous plus affectionnés que je ne l'eusse osé espérer. Un jeune Cousin, du même nom que ma Mere, que j'avois auprès de moi, lequel je faisois instruire aux Etudes, n'en eut point de peur, & personne n'en sut frappé qu'un de mes petits Laquais, qui en mourut, en le renvoïant au Païs, com-

me on le crut hors de péril.

Enfin au bout de quinze jours, il plut à Dieu de me rendre la santé : je repris mes Etudes dans les Marieres généalogiques, où j'avois déja fait tant de progrès. J'affistai au service solemnel qui se fit dans l'Eglise des Peres Jaco-nebre. bins du Noviciat, au Faubourg S. Germain, pour les Sieurs de Mouy, de Queuzac & de Londigni, qui furent les premieres victimes de la guerre. Et pour honorer davantage cette pompe, les Prélats, députés pour l'Asfemblée générale du Clergé de France, s'y trouverent, par les ordres de M. le Cardinal de Richelieu. J'y revis plusieurs de mes Amis, sans être connu d'eux, à cause des marques récentes de la maladie que j'avois eue, qui m'avoit fort changé; & peu de tems après je m'en retournai dans la Province, où l'Hiver effaça mes rougeurs; mais

1635.

Service fu-

1 11j

198 MEMOIRES

1635.

non pas ce qui demeure d'ordinaire après un venin si pernicieux, quoiqu'il ne m'ait point fait de coutures, ni changé les traits du visage.

Ce fut alors que je fis bâtir, dans mon Abbaïe de Villeloin, un assez Libliotheque beau lieu pour ma Bibliotheque, que j'ornai de portraits de plusieurs Personnages doctes qui ont fleuri en divers tems; comme j'en avois mis dans ma grande Sale, deux rangées de Perionnes illustres, d'une autre profession, dont j'avois fait copier une bonne partie dé ceux qui font dans la gallerie de Selles, avec la permission de M. de Berune, le plus obligeant Seigneur du monde, par un Peintre de Lyon, appellé Vande, qui s'étoit arrêté dans le Païs. Je lui avois fait faire aussi, dans la même Sale, cent cinquante Ecusfons des Armoiries des principales Villes & Souverainetés de l'Europe, avec leurs blasons sur le mur, audessous des solives; & dans mon Abbaïe de Baugerais, les Armoiries des Fondateurs & Bienfaiteurs de cette Maison, suivant les Sceaux & les Titres qui s'en trouvent dans le trésor.

1636.

Sur le commencement de l'année 1636, je retournai à Paris, où aïant quitté mon logis du Fauxbourg Saint DE MAROLLES. Part. I. 199

Germain, j'en pris un autre, où demeuroit la vertueuse Fille d'Alliance de Michel de Montagne, dans la rue S. Honoré, vis-à-vis l'Eglise des Peres selle de Gout-de l'Oratoire. Elle faisoit alors imprimer la premiere Edition de ses Ouvrages; & ce me fut une grande joie de me voir si proche d'elle, pour jouir fouvent de son agréable entrerien, & surrout les après dinées, qu'elle recevoit les visites de ses Amis. Elle composa en ce tems-là, pour l'amour de moi, une Traduction, en vers, des Cantiques de la Vierge, de Zacharie & de S. Siméon, pour les mettre dans la version que j'avois faite de l'Office de la Semaine-sainte, dont l'on imprimoit la troisseme Edition, depuis Sainte. que le Privilege du Roi en fut octroïé pour un Libraire de la rue S. Jacques, dès le vingt-huitieme jour de Septembre de l'année 1634. Mais il n'en fut pas besoin; car on jugea qu'il ne falloit rien changer à mon Labeur qu'on avoir assez bien reçu, quoique je sois d'avis d'y mettre encore un jour la derniere main, si j'en ai le loisir. Et si plusieurs de notre Faculté de Théologie, qui sont d'étranges Gens en ma-rière de Livres, n'avoient point dissuadé les Puissances de consentir à

1636.

notre pieux dessein, il y a long-tems qu'on auroit imprimé tout le Breviaire Romain en François, que nous avons traduit en faveur des Personnes religieuses qui n'ont pas l'intelligence du Latin, lequel d'ailleurs n'est pas si facile que plusieurs se le pourroient imaginer; de sorte que je traduirois quelquesois bien plus aisément du Latin de Plaute, que de celui du Breviaire.

Mon Histoire de Touraine,

Je conçus aussi dès-lors le dessein d'une Histoire de Touraine; c'est pourquoi je m'appliquai à en faire des recueils, tant des Manuscrits qui me furent communiqués par ce célebre Historiographe du Roi, André du Chêne, mon bon Ami, & par Mesfeurs de Sainte-Marthe, qui joignoient tant de courtoise & de douceur à un savoir très exquis, que d'un grand nombre de Titres que j'avois vus dans la Province, & tirés des Livres imprimés.

J'en écrivis donc sept ou huit Volumes avec une diligence incroïable; & vers le milieu de l'Eté, aïant dessein de m'en retourner en Touraine, je

Voïage de pris la route du Nivernois, où je n'a-Madame la vois jamais été, pour y rendre mes Princesse Marespects à Madame la Princesse Marie.

DE MAROLLES. Part. I. 201 rie (71), qui y faisoit son séjour. J'allai descendre à une grande Hôtellerie auprès du Pont, & dès le soir même je fus au Château, où je fus accueilli au-dessus de mes espérances : & les témoignages de bienveillance que cette grande Princesse eut la bonté de me donner chez elle, m'obligerent à y faire plus de féjour que je ne me l'étois proposé; car au lieu de deux jours, j'y passai une semaine en-tiere. J'en emplosai es matinées à voir les honnêres Gens de la Ville, & entr'autres M. l'Evêque & M. l'Abbé de S. Martin, qui y riennent le premier rang, les Superieurs des Maisons religieuses, Messieurs les Magistrats, & M. du Puy (72), Médecin illustre, que j'avois vu si souvent auprès de M. le Duc de Nevers.

Au reste, la Ville me parut grande & assez belle, dans une situation avantageuse, auprès de l'embouchure de Niévre, qui se jette dans la Loire, d'où il est croïable que la Ville a tiré son nom. L'Eglise cathédrale & l'E-vêché sont sur le haut, du côté de

NEVES.

<sup>(71)</sup> Marie Louise de Gonzague, depuis Reine de Pologne.

S.Galmier en Forez L'Abbé de Marolles en parle dans son dénombrament.

<sup>(72)</sup> Ican du Puy, de-

la grande riviere; & le Château Du-cal, qui s'étend vers le milieu de la Ville, en est assez proche, aïant une grande place fur le devant, qui lui donneroit l'aspect de la riviere, si une seule rangée de Maisons, sur le bord de la côte élevée, ne lui en ôtoit point la vue. Derriere le Château, est l'Abbaïe de S. Martin, de Chanoines réguliers; & tout contre, du côté du Septentrion, est un ancien Monastere de Cordeliers, où sont à présent des Récolets. Il y a sept ou huit Paroisses. dans la Ville, & autant de Monasteres de divers Ordres, fans un College de Peres Jésuites & une Maison de l'Oratoire, où je trouvai d'honnêtes. Gens.

Adam Bilner.

Je ne puis aussi oublier la renconlaud, Menui- tre que je fis en ce lieu-là de Maître Adam Billaud (73), Menuisier, que je considere comme l'une des plus ra-res choses du siecle. Il me vint saluer un matin, par les ordres qui lui en furent donnés; & m'aïant récité de ses Vers, j'en fus émerveillé. Je dis à Madame, l'estime que j'en faisois, & que je m'étonnois de ce que la réputation d'un si bel esprit, n'étoit point

<sup>(73)</sup> Voïez la Biblioth. Littérat. franc. Tom franç, ou l'Hift, de la

DE MAROLLES. Part. I. 203 encore venue jusqu'à nous; qu'au refte, je serois ravi de la publier, & d'avoir des copies de ce qu'il m'avoit récité, pour les faire voir à des Gens qui s'y connoissoient parfaitement, & qui seroient assurément de mon avis. Maître Adam ne s'en fit pas beaucoup prier, & je-crois qu'il ne fut pas marri d'avoir trouvé quelqu'un qui publieroit ses louanges sans envie. Il vint pourtant lui-même à Paris l'année d'après; il y fut connu des Grands & de toute la Cour, & sit imprimer un Recueil de ses Vers, où plusieurs Ecrivains prirent plaisir d'en composer

d'autres à sa louange.

Je fus très satisfait de ma visite; je pris congé de Madame la Princesse Marie, qui m'ordonna de la revoir à quelque tems de-là. Je m'en allai dans la Province, d'où je fis incontinent après un voiage en Anjou, avec mon bon Ami M. de Revol; & passant par les d'Anjous Abbaïes de Bourgueil & de S. Florent, j'eus la curiosité d'y voir quelques Ti-tres anciens de ces deux Monasteres célebres, & d'en faire des extraits, quoiqu'ils y fussent en si mauvais ordre dans l'un & dans l'autre, qu'à peine en pût - on rien voir de suite: mais les Réformés qu'on avoit mis

Vollage

1636.

MEMOIRES dans la premiere, depuis deux mois, s'étoient bien résolus de les mieux ranger, & même de travailler au dessein que je m'étois proposé.

a M. de Valençai, Evêque de Chartres, depuis Archevêque de Reims, est située, à mon avis, en l'un des plus beaux lieux du monde, entre Tours & Saumur, à une lieue de la riviere de Loire, qu'elle voit au-delà d'un autre petit Fleuve qui forme un grand Canal, le long d'un Parc admirable, entre une Allee en terrasse, & une Prairie qui la fépare d'une Forêt de pareille longueur, qui touche presque les levées de la grande Riviere, sans parler de deux Parterres magnifiques, l'un en compartiment au-dessous d'un autre en broderie, qui est au pié du Château abbatial, entre deux amples Vergers de part & d'autre; de sorte qu'il est bien probable qu'il n'y a guere de folitude fur la terre, si délicieuse que celle-là, pour pleurer ses péchés dans les mor-tifications de la Vie religieuse.

3. Plorent. S. Florent, sur la Riviere de Toé, au bout d'un Fauxbourg de Saumur,

n'est pas du tout si avantageusement stué, bien qu'il soit en un fort bel

endroit; mais l'Abbaïe n'en est pas endroit; mais l'Abbaïe n'en est pas moins considérable pour ses Revenus & pour ses belles Collations, qui la rendent la plus illustre Abbaïe de tout ce Païs-là; car Bourgueil appartient à la Touraine, étant du ressort 'a Chinon, & de la coutume de cette Province-là, bien qu'il soit du Diocese d'Angers.

Doué.

1636.

Nous vîmes ausi Doné, en passant, où il y a un Amphithéâtre antique, cavé dans le roc: puis aïant séjourné dix ou douze jours chez notre Ami, nous revînmes ensemble par Richelieu & par Chinon, & nous passames le reste de la belle saison, & une partie de l'Hiver, en Touraine, tant chez nous, qu'à visiter nos Voisins & les Seigneurs que j'ai tantôt nonmés, où M. de Revol étoit chéri & parfaitement estimé.

Enfin, aïant dessein d'aller, lui en Dauphiné, d'où il étoit, & moi à Paris, où j'avois mon logis & mes principales habitudes, j'allai, en passant à Blois, rendre mes très humbles respects à son Altesse roïale Monseigneur le Duc d'Orléans, qui alors faisoit travailler à son Bâtiment, aïant détruit celui de Louis douzieme, qui avoit été le plus beau de son tems. Son

1637

Blois.

Altesse, le meilleur Prince du monde, & qui a toujours aimé les belles choses, se divertissoit dans sa Cour, qui n'étoit pas petite, à faire des Ballets, dont, à cause de quelques-uns de nos Amis, & entr'autres de M. le Comte de Montresor, & de M. l'Abbé d'Obasine Roger de Buade (74), Oncle de M. de Frontenac, je m'arrêtai à voir auprès d'eux, dans la Maison de Ville, celui qui fur dansé par son Altesse même (75), pour l'amour d'une Fille de la Ville, appellée Mademoiselle Roux, de qui la jeunesse & la modestie agréable étoient pour le moins aussi recommandables que sa beauté, quoiqu'elle ne fût pas laide, & qu'elle eût bonne grace.

Un jour après, qui étoit le dix-huitieme jour de Février de l'année 1637, je continuai mon voïage. Je passai le Carême à Paris, où j'écrivis, sur divers Mémoires & sur plusieurs Livres imprimés, les Généalogies des Maisons

fouveraines de l'Europe.

L'Abbé de Croulles.

: Je vis auss dans l'Hôtel de Soissons, l'Abbé de Crosilles (76), qui ne prévoïoit pas encore la disgrace qui lui

<sup>(74)</sup> Voïez les additions. & il en fera encore fait (75) Le 17 Février. mention, (76) Il en est déja parlé,

DE MAROLLES. Part. 1. 207 arriva depuis, & qui, fans mentir, étoit digne d'une meilleure fortune que celle qu'il couroit chez un Prince qui ne le connoissoit pas, ou qui le connoissoit peu : car s'il l'eût bien connu , il l'auroit épargné, ou n'auroit point étouffé, comme il fit, les lumières d'un fort bel esprit, en le décréditant par l'une des plus véhémentes accusations, pour un Ecclésiastique, qui se puisse imaginer; sur quoi on écrivit que je lui avois maintenu, contre ses sentimens, qu'un Prêtre pouvoit bien quelquefois se dispenser de dire son Breviaire, mais non pas se marier, quoiqu'il y en eût des exem-ples; parceque l'Eglise défend aujour-d'hui expressément ce qui peur-être auroit été autrefois souffert, comme quelques - uns l'ont prétendu justifier par les Canons de quelques Conciles, & par des preuves tirées de l'Histoire. Je n'ai point de mémoire de cette con-restation; mais je me souviens bien que, pour n'avoir pas toujours été de fon avis, je faisois néanmoins grand état de son esprit, & de beaucoup de choses agréables qu'il mêloit dans fon entretien.

Après la Pentecôte, je m'en retournai en Touraine, où je trouvai un. 1637. D. Matthieu Brunet.

honnête homme, institué Prieur claustral dans mon Abbaïe de Baugerais, de l'autorité de M. le Cardinal de Richelieu, Abbé de Cîteaux, comme Général de cet Ordre. Il s'appelloit Dom Matthieu Brunet (77), Religieux de Pontigni, aïant eu divers Emplois dans son Ordre, & il étoit rel que je le pouvois souhaiter, en la place de Dom Nicolas Brissonnet, mott quelque tems auparavant, faisant sa visite avec le Vicaire de la Province.

Comme il avoit l'esprit bon, & les sentimens vertueux, il ne me sut pas mal aisé d'y mettre mon assection. Je vis d'ailleurs qu'il m'étoit propre pour m'aidet dans mes Ecritures & dans les recherches que je faisois des Antiquités & des Titres des Familles & des Eglises; de sorte que, pour l'assurer davantage auprès de moi, je lui procurai le Titre d'un Office claustral dans mon Abbaïe de Villeloin, de l'Ordre de S. Benoît; & un an après il changea d'Ordre, de Monastere & d'habit, par une dispense qu'il en eut du Pape.

Aïant dessein d'aller visiter à Nevers

<sup>(77)</sup> Voïez l'Abbé de Marolles, dans son Déneue-

DE MAROLLES. Part. I. 209 Madame la Princesse Marie, & lui d'aller en Bourgogne, d'où il étoit, pour visiter ses Parens, je le menai avec moi. Nous passâmes par une Abbaïe de l'Ordre de Cîteaux, appellée la Prée, où le Prieur nous reçut civilement; de-là nous passâmes à Mehunsur-Yévre, qui est un Château situé Yévre. sur un rocher au milieu d'une Prairie, où mourut le Roi Charles VII. Il est maintenant ruiné, & il n'y a plus d'efcalier pour monter à la Chambre du Roi, dont aussi les planchers sont fondus, comme il est assez ordinaire dans les Châteaux du Domaine du Roi.

Mehun fuz

De Mehun nous fûmes à Bourges, Ville considérable, & le premier siège de la Gaule Aquitanique, où je fus M. l'Archev. saluer M. l'Archevêque Roland He-de Bourges. bert, que j'avois connu dès le tems qu'il étoit Curé de S. Côme, à Paris, & grand Pénitencier de Notre - Dame (78). Ce Prélat me fit bon accueil, & me voulut donner à dîner, après qu'il eut pris la peine de nous montrer lui - même son Palais archiépiscopal, qui avoit été fort embelli par un de ses Prédécesseurs, appellé Jac-

<sup>(78)</sup> Il étoit Archev. de mourut le 21 Juin 1638. Bourges, depuis 1621, &

MEMOIRES

ques le Roi (79), qui avoit été aussi Abbé de Villeloin, où il avoit élu sa sépulture (80). L'Eglise cathédrale, L'Eglise. qui est tout auprès, est l'une des plus illustres & des plus grandes du Roïaume, soit que l'on considere son exaltation & sa structure, ou que l'on ait égard à sa dignité.

Sainte Chapelle.

Tour.

Nous vîmes aussi la Sainte Chapelle, bârie par Jean, Duc de Berri (81), auprès de son Palais, qui est maintenant celui du Présidial, accompagné La grosse d'une fort grande Sale. La grosse Tour, qu'on a depuis ruinée, n'en étoir pas loin, & faisoit au moins quelque sorte

d'ornement à la Ville, si elle étoit capable de lui donner quelque fraïeur. Cependant il semble qu'il eût été bon de la conferver, comme un Monument illustre de l'antiquité, & comme la Maison du Roi, d'où sa puissance se faisoit respecter aux esprits factieux, qui ont de la peine à se ranger à leur devoir. Je fus en l'Abbaïe de S. Sulpice,

E. Sulpice. de l'Ordre de S. Benoît, au bas de la Ville, qui est une Maison considérable; & vers le haut de la Ville, on

> (80) Jacques le Roi fut Martenne, Tome I, p. 29. inhumé dans l'Eglise de (79) Jacques le Roi, S. Landry, à Paris. Seigneur de Chavigny, (81) L'an 1405. Voïez mort à Paris en 1572 ...

le Voiage littér, de D.

DE MAROLLES. Part. I. 211 montre, comme une chose singuliere,

la maison de Jacques Cœur, Intendant des Finances du tems du Roi Louis de Jacques XI; & de fair, elle est assez bien bâ- Cœur. tie, & la plus belle qui se voie peutêtre en France de ce tems - là; mais elle est fort au - dessous de celles que font à présent les plus petits Commis des Officiers qui administrent les Finances. Les virres en sont de crystal, comme le sont aussi celles de la Sainte Chapelle, ornées de peintures gothitiques, qui sont d'un coloris merveilleux. J'eus aussi la curiosité de voir, assez près de-là, les Ecoles de Droit, où avoient enseigné avec tant de réputation Cujas, & tant d'autres illustres Professeurs. Je vis le College des Jésuites, qui est l'un des plus anciens qu'ils aient dans le Roïaume.

De Bourges nous vînmes coucher en une Abbaïe de l'Ordre de Cîteaux, gni, Abbaïe, appellée Font-Morigni, appartenant à l'un des Enfans de M. Villedonné, mais qui lui étoit alors contestée par un riche Habitant de Nevers, appellé Bousitat. Ce Monastere, de la filiation de Clairvaux, comme la plûpart de ceux de S. Bernard, est situé dans la solitude des Bois, autour duquel, je vis plusieurs Forges à fer.

Font Mori-

Le lendemain, nous fûmes passer la riviere de Loire en bateau, à une lieue de - là, un peu au - dessous du Bec d'Allier, & nous arrivâmes de fort bonne heure à Nevers, où j'eus l'honneur aussi - tôt d'aller saluer Madame la Princesse Marie, qui étoit
Le petit logée dans le petit Château, beaucoup
tous les appartemens qui entrent les
uns dans les autres, par de petites galeries de plein-pié, & d'un seul étage;
mais dont la vue est extrêmement

bornée.

Madame me fit donner un logement dans le grand Château, où je demeurai plus de deux mois. Pendant mon séjour, ce ne furent que sestins, que firent les principaux Habitans & Officiers de la Ville, qui pour faire honneur à leur Princesse, en faisoient à tous ceux qui étoient dans ses in-térêts, ou qu'ils savoient bien avoir quelque part à son estime. La princi-La Noblesse pale Noblesse de toute la Province duNivernois. lui vint rendre ses respects, & quelquès - uns, des plus considérables, s'y arrêterent plus que les autres : mais tous étoient reçus d'un air si obligeant, qu'il n'y en eut pas un seul qui ne s'en retournât très satisfait; de

DE MAROLLES. Part. I. 213

forte que cette petite Cour, qui avoit = fes beautés & ses agrémens, ne laiffoit point de tems pour s'y ennuïer. Il fallut néanmoins, outre le cabinet & la promenade, chercher quelque

sorte de divertissement.

Jeu des Ta-

Madame la Princesse Marie voulet jouer aux Tarots, qui est une sorte de rots. cartes, dont l'usage étoit autrefois plus fréquent qu'il n'est à présent; & m'ajant fait l'honneur de me mettre de sa'partie, comme les loix de ce jeu ne lui sembloient pas assez belles, ni assez diversifiées, elle trouva bon d'y en faire de nouvelles, & de me charger de les écrire & de les faire imprimer, afin de s'en servir plus commodément, & que personne n'en pût abuser. Il est vrai qu'elles rendirent ce jeu beaucoup plus beau; & ceux, qui les apprirent & qui s'y accoutumerent, s'y plurent tellement, qu'ils ne pouvoient presqu'aimer d'autre jeu. Je fus de ce nombre-là; & quoique je n'y fusse pas heureux, comme je ne l'ai jamais été à quelque jeu que ce soit, j'avoue que les heures m'y duroient fort peu. Mais depuis que l'exaltation de cette Princesse m'a privé du bonheur de la voir, ni je n'ai plus aimé ce jeu, ni je ne me suis plus soucié de

1637.

voir le grand monde, & je me suis contenté de mes Livres, & de recevoir quelques visites de peu de mes Amis.

Je ne la vis jamais si gaie, parmi cette gravité sérieuse & douce qui ne l'a jamais quittée, qu'elle étoit en ce tems-là, lorsque sur la fin du mois de Septembre de l'année 1637, on

la mort, de M. le Duc de Mantoue.

Nouvelle de me vint dire dès le matin une nouvelle bien surprenante & bien fâcheuse, puisque c'étoit de la mort de son Altesse Sérénissime M. le Duc de Mantoue (82), arrivée dans sa Ville capitale, le vingt - unieme de ce même mois. M. du Puy, & M. de Sainte Marie, l'un des principaux Magistrats du Duché, jugerent à propos que j'en allasse annoncer la nouvelle à Madame, aussi-tôt qu'elle seroit éveillée; mais je m'en excusai, & je sus d'avis, avec eux, de prier le R. Pere Binet (83), Provincial des Jésuites, arrivé depuis deux jours à Nevers, faisant la visite des Maisons de son Ordre, de se charger de cette commission, laquelle il

> (82) Charles de Gonzagues Cléves I. du nom, Duc de Nevers & de Rhétel, devenu Duc de Mantoue & de Montferrat, après la mott de Vin

cent II du nom, sonCousin. (83) €'eft peut-être le P. Dinet ; je crois que le P. Etienne Binet n'étoit plus Provincial en 1637; mais ce n'est qu'une conjecture.

DE MAROLLES. Part. 1. 215 accepta volontiers, & s'en acquita fort bien.

Le deuil fut grand, & les larmes

1637.

furent abondantes. Le Roi en écrivit quelques jours après une Lettre de consolation à Madame la Princesse Marie (84), & lui mandoit; " qu'il-» ne pouvoit recevoir de nouvelle qui Lettre du l'affligeât davantage que celle qu'il la Princesse » venoit d'apprendre du décès de son Matie. " Cousin, M. le Duc de Mantoue, " qu'il savoit lui être affectionné, & " qu'il l'avoit éprouvé en toutes occa-" sions qui s'en étoient présentées; de » forte qu'il ne pouvoit faire de perte " qui lui fût plus sensible. Qu'au reste, » il envoioit un Gentilhomme exprès " pour lui témoigner, & pour lui of-" frir tout ce qui dépendoit de son " pouvoir en ce rencontre ". La Lettre datée de S. Maur, le sixieme jour d'Octobre 1637. Sur quoi cette Princesse fit un compliment digne d'elle, & d'un si grand Roi, remercia la Reine, M. le Duc d'Orléans & toute la Cour, pour leurs civilités sur le même sujet, & s'en alla bien - tôt à

Paris, pour le besoin de ses affaires. Cependant je m'en revins en Tou-

<sup>(84)</sup> Fille du Defunt.

raine, pour n'y faire pas long séjour; car je me trouvai aussi obligé, pour des raisons particulieres, d'aller à Paris, où j'avois mes habitudes & mon étude. Il est vrai que je pris un peu le plus long; car aiant dessein de voir quelques Amis que j'avois à Tours, & de rendre même quelques visites à M. l'Archevêque, j'y rencontrai Son son Altesse Altesse roiale M. le Duc d'Orléans, roïale àTours pour l'amour qui trouvoit ses plaisirs en cette Villelà, pour l'amour d'une Fille, appellée Louise Roger (85), d'une Famille honorable, & dont le bruit a couru qu'il eut depuis un Fils naturel, lequel il n'a pourtant pas encore légiti-

mé; si on peut user de ce terme pour les Enfans qui ne sont pas encore

de Louison.

Ce fut à son sujet qu'il dansa un 1638. de Ballet du Mariage de Pierre de Pro-Ballet Monsieur, à vence & de la belle Maguelone, où Tours. il mit les meilleurs Danseurs de France, avec des Gens de qualité, tels

que le Comte de Biron, le Marquis

(81) Louise Roger de la Marbeliere, dont Gafton de France eut un Fils qui naquit en 1638; il ne fut pas naturalisé, & a été fort connu en Espagne, sous le nom de Comte de Charni, Il s'y étoit retité

avoués.

en 1660 ou 1661, après la mort de Gaston. Il a rendu de grands services au Roi d'Espagne, en Espagne même, & en Italie. Mim. d' Artigni , Tome 1. P. 39:

DE MAROLLES. Part. I. 217

1638.

de Maulevrier, & les Sieurs de Chabot (86), depuis Duc de Rohan, Craf, Anglois, Langeron, Souville & quelques autres (87). Et le matin de la journée qu'il le devoit danser, Guillon qui venoit de Paris s'étant présenté, Son Altesse lui demanda, s'il y avoit des nouvelles. Oui, lui dit-il, Mon- Nouvelle de seigneur, de fort bonnes, & de fort af- la grossesse de surées. Tout le monde qui étoit dans la Reine. la chambre, où je me trouvai aussi, dans l'Hôtel de la Bourdasiere, se rendit attentif pour l'écouter : c'est, ajouta le Courier officieux, que la Reine est grosse, & que les Médecins ont assuré qu'il n'y a plus lieu d'en douter. Son Altesse, qui a toujours été parfaitement sage, répondit que cela ne le surprenoit point du tout, & se retira dans son cabinet, d'où il ressortit aussi-tôt après, avec cette même égalité d'esprit, qui ne l'a jamais abandonné.

Je parris le lendemain, pour revenir à Paris, où je changeai de logis, à cause de la mort de mon Hôte, pour prendre une partie de celui de

> deux Bouffonneries, avec les airs, a paru en 1638, in-8. chez Cardin Befongne, à Paris.

(86) Voïez les Additions fur Messieurs Maulevrier,

(87) Ce Ballet, divifé en

Chabot, Langeron, &c.

1633. Deymié.

Deymié (88), Chirurgien de M. le Duc d'Orléans. J'y passai, non-seu-lement le Carême & le Printems, mais encore tout l'Eté, d'où j'allois, toutes les semaines, deux ou trois sois, Aubervil- au Château d'Aubervilliers, pour y

voir Madame la Princesse Marie qui s'y plaisoit, à cause de la bonté de l'air, & de ce qu'elle en pouvoit user aussi librement, que s'il eût été à ellemême, puisqu'il appartenoit à l'Intendant de sa Maison, le célebre Fran-Montholon, çois de Montholon, qui l'a hérité par droit de succession de ses Grand-pere & Bis - aïeul, Gardes des Sceaux de France. Elle y étoit le jour de la naifsance du Roi, qui fut le 5 de Septembre de l'année 1638; & j'essaiai de lui en porter le premier la nouvelle; mais un de ses Gens me prévint. Le peuple en fit de grandes réjouissances; & comme il ne demande pas mieux que d'avoir sujet de vuider les poin-çons, & de faire des seux de joie, avec beaucoup de bruit, il ne manqua pas aussi, dès le soir de cette heureuse naissance, d'en célébrer la Fête, qu'il continua tout le reste de

> Ce fut en ce même tems, que m'étant (83) Peut-être Thomas le 27 Décembre 1683. Deymier, l'arifien, mort

la femaine.

DE MAROLLES. Part. I. 219 offert de travailler à faire un Inventaire général de tous les Titres de la Commission Maison de Nevers, espérant d'ailleurs pour que j'y trouverois beaucoup de belles des Titres de choses, pour les curiosités de l'Histoi-Nevers. re, je reçus avec joie la commission que m'en donnerent Mesdames les Princesses de Mantoue; & m'étant rendu à Nevers, sur la fin de Septembre, je fis enregistrer cette Commission dans la Chambre des Comptes, après plusieurs contestations de Messieurs les Officiers, qui ne vouloient pas que d'autres qu'eux prissent connoissance des Titres du Trésor : mais enfin il fallut céder à une Puissance majeure; & aïant fait venir, pour m'aider dans ce grand labeur, les Gens qu'il me falloit, entre lesquels se trouva le Prieur de mon Abbaïe de Baugerais, dont j'ai tantôt parlé, je commençai le Lundi, quatrieme jour d'Octobre, & je m'appliquai à cet Ouvrage quatre ou cinq mois durant, avec tant d'assiduité, que j'en vins à bout, aïant, sans mentir, dicté les Extraits, & marqué de ma main, plus de dix - neuf mille Titres, rédigés en six gros Volumes, avec les Tables, d'une invention toute nouvelle; ce que j'aurois de la peine à croire d'un autre, si je

n'en avois moi-même fait l'expérience, & sije ne voïois encore entre mes mains les marques d'un labeur si prodigieux, pour la seule satisfaction de ma curio-sité, quoiqu'il a bien pu servir à des choses plus importantes.

Il n'y a pas un Titre qui n'ait sa

Nevers.

date & sa cotte toute particuliere, selon le Chifre romain, marqué sur le dos, à la réserve que sous le carac-tere qui signifie mille, c'est-à-dire, fous M. j'ai ajouté jusqu'au nombre de 19, en cette sorte, M. pour marquer dix-neuf mille, & ainsi des autres; & pour marquer dix-neuf mille huit cens cinquante-cinq, je faisois ainsi, M. DCCCLV.

Tous les Titres du Trésor de Nevers étoient contenus en 314 laïettes, douze grands coffres, & deux mille six fortes facs. J'y ai remarqué en gros six sortes de Titres, des Contrats de Mariage, des Testamens, des Donations ou Fondations, des Transactions ou Partages, des Arrêts ou Sentences intervenues dans les Procès, & des Aveux, Hommages ou Dénombremens. Les plus disticles à extraire de tous ces Titres, sont les Transactions & les Procès, tant à cause de leur longueur, que pour les divers incidens ou embar-

de Titres.

16;8.

ras qui s'y rencontrent; & les plus ais fés de tous, sont les Aveux, lesquels ne consistent qu'en trois termes, savoir, les noms & la qualité des Personnes qui parlent, ce qu'ils tiennent, & à cause de quelle Seigneurie, avec la date, & les témoins, s'il y en a. En tout cela, & principalement aux Contrats de Mariage, aux Testamens & aux Donations, je crois n'avoir rien omis de considérable; de sorte que je puis dire que cet Inventaire est l'un des plus amples & des plus utiles, qui se puissent faire.

Dès le premier mois j'expédiai de cette sorte les Titres de cinquante-deux laïettes, où il s'en est trouvé jusqu'à 3087, dont l'Inventaire compose un Volume de 893 pages. Le second Volume de 950 pages, commencé le quatrieme jour de Novembre 1638, & fini le Samedi, quatrieme jour de Décembre, contient l'Inventaire de 5000 Titres. Le troisieme, de 800 pag. fini le 12 de Janvier 1639, contient l'Inventaire, de 4500 Titres. Le quatrieme, de 800 pages, achevé à la fin de Fé-vrier, contient l'Inventaire de plus de 4000 Titres. Ainsi je ne fus pas plus de cinq mois à faire les extraits de tous ces Titres, qui étoient dans la Chambre des Comptes de Neyers, réservant le Kiii

1639.

Nevers.

reste, qui étoit dans le grand Cabinet du Château, à une autre fois, aussi-bien que les Titres qui étoient à Paris, comme nous dirons tantôt.

Cependant j'en sis copier tout du long plusieurs des principaux, dont j'ai fait quelques Volumes à part; & cinq jours avant Noel, afin de satisfaire pleinement à ma curiosité, je descendis dans les caves où sont les Sépultures Sépultures de plusieurs Comtes, Ducs des Princes de & Princes de la Maison de Nevers, pour en remarquer les inscriptions & la disposition. Dans la cave de l'Eglise cathédrale, entre le Chœur & le grand Autel, font les Corps de Jean de Bourgogne, Duc de Brabant, Comte de Nevers & de Retel, décédé le 5 de Septembre 1491, de Ludovic Gonzagues, Prince de Mantoue, & Duc de Nevers, d'Henriette de Cleves, son Epouse, de Frideric & de François Gonzagues, morts en bas-âge, & de Catherine de Lorraine, Duchesse de Nevers, outre les Corps de deux anciens Evêques de Nevers. Dans une autre cave, au côté du Chœur, sont les Corps de François de Cleves Duc de Nevers, de Marguerite de Bourbon, son Epouse, de François second, Duc de Ne-

vers, & de Jacques de Cleves, son

DE MAROLLES. Part. I. 223 Frere, de Françoise d'Albret, Veuve du Duc de Brabant, & d'Helene d'Albret, Comtesse de Rhetel. Dans l'Eglise des Recolets, est le Corps d'Ioland, Comtesse de Nevers, & dans une cave séparée, sont les Corps d'Engilbert, & de Charles de Cleves, son Fils, Comtes de Nevers, de Marie d'Albret Femme de Charles, de Marie de Cleves, Princesse de Condé, & de Louis Monsieur de Cleves, Comte d' Auxerre.

Dieu me fit la grace de me conserver la fanté, pendant un labeur si long, & une occupation si assidue, qui ne me priva point aussi, tous les jours de l'Avent, d'ouir des Sermons que fit, dans l'Eglise cathédrale, un bon Pere Pere Ger-Carme déchaussé , appellé Germain, main, Prediqui disoit de fort bonnes choses, & qui les disoit, à monavis, assez agréablement, quoiqu'il ne prêchât pas fort au gré du peuple, qui se connoît rarement en ces choses-là ; & si j'y fusse demeuré le Carême, je l'aurois oui avec autant de soin.

Mais aïant achevé ce que j'avois entrepris, je revins à Paris, où Madame la Princesse Marie me donna un logement dans fon Hôtel de Nevers, & me sut gré de mon travail. Je lui dis

pourtant qu'il n'éroit pas encore en sa perfection, qu'il falloit voir les Titres du grand Cabinet, & ceux du Trésor de l'Hôtel de Nevers, où il y en avoit sans doure de considérables, & que les uns & les autres auroient besoin d'une Table générale, qu'il falloit faire à loisir, pour les rendre plus utiles, & pour les trouver facilement. Elle me pria d'en prendre donc la peine, & qu'après cela elle en feroit faire deux copies, l'une pour laisser dans la Chambre des Comptes à Nevers, & l'autre, pour mettre entre les mains de M. de Montholon, Intendant de sa Maison.

L'affection que j'ai toujours eue pour cette Princesse, ne m'a rien sait trouver de dissicile, ni d'ennuseux, où il s'agissoit de son service, & puis j'étois bien aise d'avancer toujours dans ma curiosité, pour y saire de nouveiles conquêtes, quand l'occasion s'en offroit.

Elle me fit encore un honneur à quoi je ne m'attendois pas; ce fut que M. du Solier. son premier Ecuïer, appellé du Solier, qui avoit plusieurs années de service dans les Maisons des Ducs de Mayenne, son Oncle & son Frere, & dans la sienne propre, aïant obtenu un Gouvernement, à sa recommandation, & s'étant retiré, elle me dit

Vitalis.

DE MAROLLES. Part. I. 225 qu'elle en vouloit avoir un autre de ma main, & qu'elle étoit persuadée que ceux de notre Province étoient honnêtes Gens, en quoi je vis bien qu'elle me vouloit gratifier. Je lui rendis graces d'une opinion si avantageuse, & je pris la liberté de lui dire que je connoissois un Gentilhomme de Languedoc, qui en valoit beaucoup d'autres qu'on lui pourroit nommer, parcequ'il étoit bien fait, & qu'il avoit donné beaucoup de preuves de son courage & de sa discrétion. Elle me demanda son nom & les Emplois qu'il avoit. Je lui répondis qu'il étoit libre, bien qu'il fût à M. le Duc d'Orléans, & qu'îl seroit trop glorieux de servir une si grande Princesse. Elle le voulut voir : je le lui amenai le lendemain. Sa façon lui plut, & elle crut facilement tout le bien que je lui en avois dit. Enfin Jean de Vitalis ( c'étoir le vrai nom de celui que j'avois appellé Grand-Maison ) prit possession de cette Charge, avec le congé de son Altesse roïale, qui l'assura même qu'en servant cette Princesse, il ne le tiendroit pas moins, pour être de sa Maison.

Cependant Madame la Princesse Marie ne faisoit pas beaucoup de visites considérables, que je n'eusse

l'honneur de l'y accompagner, parces qu'elle me l'ordonnoit ainsi, & surtout quand elle alloit à S. Germainen-Laye, où étoit la Cour; & M. le Cardinal de Richelieu ne m'y voïoit guere, qu'il ne me fît quelque signe de la tête, pour me gratifier. J'ai su même que quelqu'un, qui aspiroit au plus haut dégré de la faveur, eût des pensées pour moi assez avantageuses; & si ses desseins eussent réussi, je m'en ferois, à ce qu'on disoit, peut-être apperçu. Mais je précipite un peu trop, sans y penser, le cours de notre Histoire; & je la devance ici de deux ans, puisque je n'en suis encore qu'à l'année 1639. Notre Princesse obtint du Roi son

Madame la

Moatter.

Princesse Ma- Brevet pour le Gouvernement du Ninante du Ni-vernois, dont elle s'en alla bientôt vernois. après prendre possession, & me sit l'honneur de me mener avec elle. Je vis, avec une joie nompateille, toutes les Entrées qui lui furent faites à la s. Pierre le Charité, à Nevers, & à S. Pierre le Montier, où elle eut séance au Présidial, après avoir été reçue sous le Dais par toutes les Villes. Le Prieur de S. Pierre, de la Famille des Rapines de Nevers, la harangua fort éloquemment, & la logea dans la belle maison de son Prieure, dépendant de

DE MAROLLES. Part. I. 227 l'Abbaïe de S. Martin d'Autun. De-là Son Altesse passa par le Château de Langeron, qui n'en est pas loin, où l'une des Sœurs du Maître du Logis, en l'absence de ses Freres, qui servoient le Roi dans les Armées, lui donna la collation, & s'en revint à Nevers, où elle séjourna peu, & y laissa Madame sa Sœur. J'y demeurai ausii avec mon Religieux & mes Ecrivains, pour achever l'Inventaire que j'avois commencé, & voir les Titres du grand Cabinet du Château. Il s'y en trouva peu de considérables pour les affaires, mais beaucoup de Mémoires qui ne sont point à négliger pour les curiosités de l'Histoire, & entre autres ceux de Ludovic, Prince de Mantoue, qui avoit eu des Emplois dignes de sa haute naissance.

Je ne donnai guere plus de huit jours à ce Labeur, que je commençai le sixieme jour de Juillet 1639; & dix jours après j'accompagnai Madame la Princesse Anne à Dezize, où le Gouverneur, que j'ai rantôt nommé, lui sit la plus honorable réception qu'il pur. De-là je pris congé de cette Altesse; & pour m'en retourner à Villeloin avec mes gens, j'allai passer à Moulins, où j'eus la curiosité de voir la Ville & le

Dezize?

Moulins.

1639. Souvigni.

Bourbon.

Château, qui regarde fur un grand Jardin du côté de la riviere d'Allier. De Moulins je vins à Souvigni, qui n'est qu'à deux lieues de-là, où dans l'Eglife du Prieuré, qui est l'un des plus considérables, dépendans de l'Abbaie de Clugny, sont les sépultures de plusieurs Ducs de Bourbon, comme il y en a aussi dans un Monastere de Cordeliers proche de-là. Puis je vins à Bourbon l'Archambaud, où j'admirai les Sources d'eaux chaudes & fumantes, qui font si salutaires à plufieurs qui en boivent, & qui y font des bourbes, où d'autres recouvrent la santé qu'ils ont perdue, pour des réfroidissemens de nerfs, ou des contusions de parties mal consolidées. C'est de ce lieu-là que toute la Province a pris fon nom, & on y voit encore une Sainte Chapelle, auprès

Hériston.

haut de la montagne.

De Bourbon, je fus à Hérisson, dans un Païs hérissé de montagnes; & son Château, de l'ancien Domaine des Ducs de Bourbonnois, est planté sur la pointe d'un rocher escarpé de tous côtés, excepté vers son avenue, qui fait encore une montée assez roide; mais d'autres montagnes, qui l'environnent,

des ruines du Château, situé sur le

DE MAROLLES. Part. I. 229

sont encore plus hautes que ce rocher; de forte que de loin le Château qu'il foutient, paroît dans une vallée, quoiqu'en effet, il soit fort élevé quand on est descendu dans la Ville, sur le bord d'une perite riviere, dont le lit est pierreux, entre de gros cailloux.

1639.

Je vis le lendemain, en passant, meillan. Châteaumeillan, où dans une Eglise collégiale, en l'honneur de Notre-Dame, est inhumée très noble & très puissante Demoiselle Isabeau de la la Tour.

Isabeau de

Tour, Femme de feu M. Arnaud Amenion (89) d'Albret, Seigneur d'Orval, qu'elle avoit épousé en secondes noces; car auparavant elle avoit été Femme du Comte Guillaume de Bretagne, ajant laissé des Enfans de l'un & de l'autre lit; & toutefois, ce qui est bien à remarquer, elle ne porta point d'autre qualité que de Demoiselle, érant d'ailleurs Mere d'une Duchesse de Brabant & Comtesse de Nevers, comme il se justifie par son Testament, que j'ai extrait des Titres de Nevers; du 15 de Février 1486.

Culari.

Je vis le Château de Culant, dont il y a eu deux Maréchaux de France, & un grand Maître de la Maison

(89) C'est plutôt Ama- Bertrand de la Tour, nieu. Isabeau de la Tour, Comte de Bologne & d'Au- se Femme, étoit Fille de vergne,

250 MEMOIRES

du Roi, sous le regne de Charles VII (90). Il étoit alors possédé par M. le Prince de Condé. 1639.

De-là, je vins à la Châtre, qui a fait La Châtre. une illustre Maison, d'où sont descendus les derniers Maréchaux de la Châtre, & celui qui porte encore aujourd'hui ce nom, avec une moindre dignité, Fils de M. de la Châtre, Colonel des Suisses, & Perit-fils de M. de Nançai (91); & le lendemain, qui étoit Fête, je me trouvai encore d'afsez bonne heure pour assister à la Grand'Messe del'Eglise collégiale de Neufvi S. Sépulcre, dont je connoissois le Prieur, que j'avois vu plusieurs

Neitfyi S. Sépulchre.

fois chez M. le Marquis d'Hervaux. Cet honnête Homme me fit beaucoup de civilités; & comme j'eus jetté ma vue dans son Eglise sur une forme de Chapelle extraordinaire, il me dit que c'étoit le Lieu saint, où l'on gardoit la précieuse Relique du Sang de Notre Seigneur Jesus - Christ, en l'honneur duquel cette Eglise avoit été dédiée; & que ce même jour, qui étoit la Fête de la Magdelaine, étant l'un des plus solemnels qu'ils eussent en toute l'année, ils avoient le privilege de la faire

<sup>(90)</sup> V. le Moreri de (91) V. le Moreri de 1732.

1639

voir à ceux qui en avoient la curio-fité; & que si j'étois touché d'un pareil desir, lui, & Messieurs ses Confreres, seroient bien aises de me la montrer; mais que je serois étonné de voir ce Sang liquide & vermeil, se partageant toujours également en trois goures dans le Reliquaire de verre, où l'on le voioit, & qu'ensuite il se réunissoit, comme feroient trois goutes d'eau, ou de quelqu'autre liqueur. Je lui dis qu'à la vérité cela étoit merveilleux, mais qu'il étoit bon de le voir, pour en être davantage persuadé. La-dessus, pour m'obliger, il se revêtit de Surplis & d'Etole, on alluma les Cierges, & les charbons s'exciterent dans les Encensoirs, pour y mettre les parfums sacrés. Le Sacristain ouvrit la Chapelle obscure, puis une espece de Tabernacle, d'où M. le Prieur tira une boète d'argent, & de cette boète un Reliquaire de verre, porté par des Anges d'argent doré.

Après la Cérémonie, il approcha ce Reliquaire de mes yeux en plein jour. Reliquaire Je le considérai attentivement, & j'en du Sang de Jesus-Christ. remarquai, ce me semble, assez bien roures les circonstances. Puis l'aiant resserré, il attendoit de moi sans donte plus de marques de mon étonnement

232

1639.

que je ne lui en fis paroître; & me pressant de lui en expliquer mes sentimens, je lui dis devant le Peuple & ses Confreres, pour le contenter, que les choses dont il m'avoit donné tant d'assurances, pouvoient bien être; mais que je n'en n'avois rien vu, & que ce que j'avois remarqué dans le Reliquaire, n'étoit ni vermeil ni liquide, mais qu'il étoit d'un tanné obscur, & dur, & qu'au lieu de trois goutes égales, dont il m'avoit parlé, je pensois avoir compté quatre grains mal polis, de grosseurs différentes. Il s'ébahit de mon aveuglement, aussi bien que tout le Peuple qui étoit-là, de sorte que pour me confondre, on fut d'avis de retirer le Reliquaire une seconde fois, & de me le faire toucher. La résolution sut assez hardie; mais quoi que c'en soit, le Reliquaire fut confié entre mes mains; je le considérai encore plus soigneusement que la premiere fois, & fis voir à Messieurs les Chanoines, & à toute la Compagnie, ce qu'ils n'avoient peutêtre jamais vu jusques-là, & purent croire, à mon avis, qu'ils s'étoient beaucoup plus trompés que moi, qui ne laissai pas de leur débiter force choses sur ce sujet, qui ne leur déplurent pas, selon l'opinion des Docteurs les

1639

plus éclairés, qui estiment que Jesus-Christ reprit tout son Sang en la Résurrection; de sorte qu'il n'en est resté tout au plus que des marques sur la terre; ou bien, que s'il y avoit véritablement du Sang de Notre - Seigneur ici bas, outre celui de l'Eucharistie, c'étoit du Sang miraculeux, sorti de quelqu'Image outragée par la violence des Impies, comme on en a raconté plusieurs Histoires; surquoi je leur cie tai un passage du Cardinal Bellarmin, écrivant sur cette matiere.

La chose se passa donc ainsi fort doucement; & après leur avoir témoigné les obligations que j'avois à leur courtoisie, je vins coucher à S. Gaurier, auprès d'Argenton, & passai le lendemain à Maisseres en Brenne, dont Maisseres en mon Beau-frere du Claveau étoit Gou-Brenne. verneur, où se tenoit une Foire, à cause de la Fête du jour précédent, qui est aussi la Solemnelle de ce lieulà, dont l'Eglise collégiale est dédiée sous le titre de la Magdelaine. Elle fut fondée par Alix de Brabant, Dame de Maisieres, Fille de Geofroy de Brabant, Seigneur d'Arscot, & de Jeanne de Vierzon, & Niece de Marie de Brabant, Reine de France en l'année 1339. Et cette Dame, veuve de Jean

16;6.

1640.

de Harcourt I Ve du nom, qui laissa une nombreuse postérité, est inhumée au milieu du Chœur de cette Eglise, où elle a un tombeau élevé.

Quand je fus de retour à Villeloin, je repris le labeur de mes Tables, que j'achevai en trois mois; & sur la fin de l'année, je m'en allai à Paris, par les ordres qui m'en furent donnés; & comme je logeois dans l'Hôtel de Nevers, je ne me mettois pas en peine d'aller bien loin pour faire ma Cour, & pour voir le grand Monde, si j'en eusse eu la curiosité, parcequ'il nous venoit chercher de tous côtés; & après la conversation qui se trouvoit dans te Cabinet le Cabinet de Madame la Princesse d'Malamela Marie, il n'y avoit plus rien à désirer en ce genre-là. Toutes choses y étoient si honnêtes & si agréables, qu'il eût fallu être tout-à-fait de mauvaise humeur, pour ne s'y plaire pas. La belle raillerie s'y mêloit avec le doux & le férieux; & la médifance, & toute autre forte de licence en étoient bannies. Quelquefois le jeu y étoit admis, mais il avoit ses limites; & la lecture des

bons Livres y trouvoit fon tems, auslibien que la piété folide, aux heures qui lui font principalement dédiées (92).

(92) Voïez les Additions.

DE MAROLLES. Part. I. 235

Il arriva cette année - là que plusieurs Dames de haute condition, pour avoir le divertissement des belles Codes Dames. médies qui se composoientalors, firent un fond pour en avoir la représentation deux ou trois fois la semaine pendant l'Hiver. Notre Altesse en étoit, avec Madame la Comtesse de Soissons, Madame de Rohan, & quelqu'autres Dames; & parcequ'elle savoit bien que j'en faisois état, elle ne s'y voulut pas trouver une seule fois, que je n'y allasse avec elle. La Compagnie en étoit choisie; & comme toutes chofes y étoient admirables, aussi faut-il avouer que les Comédiens excelloient dans leur action, entre lesquels on avoit vu paroître le rare Mondori, qui n'a point laisse de Successeur, & qu'on eût pu comparer, sans flatterie, au Roscius des Anciens.

Il y eur aussi cette même année force magnificences dans le Palais Cardinal, ces du Palais pour la grande Comédie de Mira- Comédie de me (93), qui fut représentée devant le Roi & la Reine, avec des machines qui faisoient lever le Soleil & la

Magnificen-

1640. Comédica

<sup>(93)</sup> Mirame, Tragipart. V. l'Hist. du Th. comédie de Desmarets, à franç. T. VI, p. 19, & laquelle on affure que le fuiy. Cardinal de Richelieu a cu

236 MEMOIRES Lune, & paroître la Mer dans l'éloignement, chargée de Vaisseaux. On n'y entroit que par billets, & ces billets n'étoient donnés qu'à ceux qui se trou-verent marqués sur le Mémoire de son Eminence, chacun selon sa condition; car il y en avoit pour les Dames, pour les Seigneurs, pour les Ambassadeurs, pour les Etrangers, pour les Prélats, pour les Officiers de la Justice & pour les Gens de guerre. Je me trouvai du nombre entre les Ecclésiastiques, & je la vis commodément; mais pour en dire la vérité, je n'en trouvai pas l'action beaucoup meilleure pour toutes ces belles machines, & grandes perf-pectives. Les yeux se lassent bientôt de cela, & l'esprit de ceux qui s'y connoissent, n'en n'est guere plus sa-tissait. Le principal des Comédies, à mon avis, est le récit des bons Acteurs, l'invention du Poète, & les beaux vers. Le reste n'est qu'un embatras inutile, qui donne même de faux-jours, & qui fait paroître les per-fonnages, des Geans, à cause des éloi-gnemens excessifs de la perspective, dont il faut que les especes soient mer-veilleusement petites dans la propor-tion, pour tromper la vue. Au reste, si je ne me trompe, cette piece ne

DE MAROLLES. Part. I. 237

réussir pas si bien que quelques autres de celui qui l'avoit composée, ausquelles on n'avoit pas apporté tant d'appareil.

1640.

M. de Valençai, lors Evêque de Chartres, & qui fut bientôt après Archevêque de Reims, aidant à faire les honneurs de la maison, parut en habit court sur la fin de l'action, & descendit de dessus le Théatre pour présenter la collation à la Reine, aïant à sa suite plusieurs Officiers, qui portoient vingt bassins de vermeil doré, chargés de citrons doux & de confitures; ensuite dequoi les toiles du Théatre s'ouvrirent, pour faire paroître une grande Salle, où se tint le Bal, quand la Reine y eut pris place sur le haut dais. Son Eminence, un pas derriere elle, avoit un manteau long de tafetas couleur de feu, sur une cimarre de perite étoffe noire, aïant le colet & le rebord d'en-bas fourré d'hermine; & le Roi se retira aussi-tôt que la Comédie fut finie.

Je ne sais s'il m'échappa de dire quelque chose de l'emploi de M. de Chartres; mais quelque tems après, lorsqu'au même lieu, on dansa le Bal- Le Ballet de let de la prospérité des Armes de la la prospérité France (94), où les mêmes machines la France.

(94) Solon la gazette de 1641, ce Ballet, à 36

38 MEMOIRES

1640.

de la Comédie furent emploïées, avec. de nouvelles inventions, pour faire paroître, tantôt les Campagnes d'Arras & la Plaine de Casal, & tantôt les Alpes couvertes de néges, puis la Mer agitée, le goufre des Enfers, & enfin le Ciel ouvert, d'où Jupiter aïant paru dans son Trône, descendit sur la terre. Comme, dis-je, ce Prélat qui étoit capable de tout ce qu'il vouloit, se donnoit la peine, avec M. d'Auxerre, de faire les honneurs de la Salle, m'eut dit que cette journée-là, il ne présenteroit pas la collation, je lui répondis, qu'il feroit toujours bien toutes choses, & me fit civilité; de sorre que je vis encore ce Ballet commodément, où il y avoit des places pour les Evêques, pour les Abbes, & même pour les Confesseurs, & pour les Aumôniers de M. le Cardinal. Les nôtres se trouverent à deux loges de celles qui furent occupées par Jean de Werth & Ekenfort, que l'on avoit fait venir exprès du Bois de Vincennes, où ils étoient prisonniers.

Jugement de ce Ballet. Ce Ballet, avec toutes fes machines

Entrées, divisé en 5 Actes, fut représenté devant leurs Majestés, au Palais Cardinal, le 7 Février 1641, & le 14, au même endroit, pour le faire voir au Duc Charles de Lorraine. DE MAROLLES. Part. I. 239 1640.

& toute sa magnificence, ne fut pourtant pas une chose si ravissante qu'on se le pourroit imaginer, parceque l'invention n'en fut pas exactement suivie, & que les habits & les actions de plusieurs Danseurs ne se trouverent pas alsez convenables au sujet, outre que les chars de triomphe qui s'y présenterent, n'étoient rraînés de rien, contre la vraisemblance, bien que cela se pût faire fort aisément. Les récits de l'Harmonie, de l'Italie, d'Apollon & des Muses, furent assez agréables; mais ce qu'il y eur de plus exquis, surent les sauts périlleux d'un certain Italien, appellé Cardelin, qui représentoit la Victoire en danfant sur une corde cachée d'un nuage, & parut s'envoler au Ciel.

Il y eut environ ce même tems un autre Ballet du Triomphe de la Beauté (95), dansé par Mademoiselle d'Orléans, Triomphe de que l'on me fit voir à l'Arcenal, où la beauté. Madame de la Meilleraye avoit fait une Assemblée de ce qu'il y avoit de plus beau & de plus galant à la Cour. Mademoiselle y représentoit la Perfection, Mademoiselle de Bourbon, l'Admiration, & Mademoiselle de Vendôme, la Victoire, chacune de ces trois

<sup>(95)</sup> Il a été imprimé en 1540, in-4. à Paris, chez Brunet.

accompagnées de leurs Trouppes, composées des plus belles Personnes de la Cour; outre les Entrées, qui furent faites par des Seigneurs, & quelquesuns des meilleurs Danseurs. Le sujet en avoit été inventé par M. Hedelin (96), l'un des plus beaux esprits de notre tems.

Dégoût des plaisies de la Cour.

Je ne me suis pas soucié depuis de toutes ces choses-là.; & quand l'occasion s'en seroit offerte mille fois, je n'en serois pas sorti de mon Cabinet. Enfin je m'en suis lassé, sans m'en être auparavant empressé, & je m'imagine que la vie même seroit ennuïeuse, si on ne la pouvoit assaisonner par d'autres charmes, qui sont ceux de l'esprit & de la vertu.

jouissances, je repris avec joie mon labeur des Titres de la Maison de Nevers, dont je fis encore un cinquieme Volume, environ le tems que mourut, d'un accident funeste, l'un de mes bons Mort de M. Amis, André du Chesne, Historiographe du Roi, retournant d'une maison qu'il avoit aux champs, à trois lieues de Paris (97). Il y avoit porté

Après la faison de toutes ces ré-

du Chefne.

(96) Depuis connu fous le nom d'Abbé d'Aubignac.

(97) Voiez fon Eloge dans les Mém. du P. Niceron, Tom. VII, & X.

DE MAROLLES. Part. I. 241 les quatre premiers Volumes de mon Extrait des Titres de Nevers, dont il se contenta de recueillir ce qu'il en put écrire dans huit mains de papier, pour ses cursosités de l'Histoire. C'étoit en son genre l'un des premiers hommes du monde; & la Province, à qui je dois ma naissance, se peut glorisier de la sienne, pour la grande réputation qu'il s'étoit acquise. Sa mort arriva le dernier jour de Mai de l'année 1640. Puis je m'en allai en Touraine pour des affaires de Famille, qui se terminerent assez doucement. Je vis en ce tems-là M. d'Epernon (98) à Loches, où il étoit en quelque façon relegué, & j'en reçus toute sorte de civilités.

Ce Seigneur aïant trouvé bon de m'arrêter un jour ou deux auprès de lui, & de me faire part de l'honneur de son entretien, me remplit l'esprit de mille bonnes choses, sans avoir besoin d'en chercher ailleurs que dans l'Histoire de sa propre vie, qui avoit sousser tant d'agitations diverses depuis les premieres années de sa faveur. Il avoit auprès de lui M. de Canda-

M. le Duc d'Espernon,

Tome 1.

<sup>(98)</sup> Jean Louis de No-Colonel général deFrance, garet & de la Valette, &c. dont la vie a été écrite Duc d'Espernon', Pair & par le Sieur Girard.

10

1640.

les son Petit-fils, avec Mademoiselle fa Sœur, & Madame leur Belle-mere; & me parloit avec des tendresses nompareilles de M. le Duc de la Valette, qui étoit alors dans la disgrace de la Cour, & le seul qui lui restoit de ses trois Fils, dont il avoit conçu, avec tant de raison, de si hautes espérances, après les avoir tous vus élevés aux premieres Charges de l'Eglise & de l'Etat. Bien qu'il approchat la quatrevingt - dixieme année de son âge, si est-ce qu'il avoit encore une santé assez vigoureuse; mais l'ennui qu'il conçut du traitement qu'on lui faisoit en cet âge-là, ne lui permit pas de réfister à la maladie qui l'accueillir bientôt après, & mourut plein de gloire & d'honneur, au même lieu où je le vis la derniere fois dans son lit, en prenant congé de lui (99).

Or, sur un avis sâcheux qui me sur donné à Tours, de quelqu'un qui se vouloit prévaloir contre moi d'une alliance qu'il avoit avec un homme de la saveur, à qui rien n'étoit resusé, je retournai à Paris au commencement de l'année 1641; & je le contraignis, avec tout son crédit, de reconnoître

1641.

<sup>(99)</sup> Il mourut le 13 Janvier 1642. Voiez les Additions.

DE MAROLLES. Part. I. 243

par un Acte public, qu'il avoit conçu un mauvais dessein, & qu'il s'étoit

mépris.

Madame la Vicomtesse de Fruges, de la Maison d'Epaisses ou d'Espeisses, & Mademoiselle sa Fille, qui venoient alors fort souvent à l'Hôtel de Nevers, me procurerent la connoifsance de M. de la Milleriere (1), leur M. de la Cousin, & qui se trouve aussi mon Milletiere, Allié, dont la réputation étoit si publique. Je compterai ce bien-là au rang de mes meilleures fortunes; & sa douceur non commune, dont il accompagne un savoir très exquis, m'a rendu son amitié fort chere. Il joint admiraplement le zele avec la prudence, pour es choses qui concernent la Religion & la piété; & nous avons de lui pluieurs Livres en ce genre-là, dont tous es Gens d'esprit qui les ont lus, font rès grand état.

Quelque tems après étant allé aire une visite chez un Seigneur le la Cour, j'y rencontrai, avec in pareil bonheur, Monsieur de Sal1641.

M. de Salmonnet.

e la Milletiere. V. son loge & le Catalogue de es Ouvrages, dans les 16m. du .P. Niceron, ome XLI. Le Docteur

(1) Théophile Brachet Antoine Arnauld a écrit contre le Pacifique véritable, Ouvrage de cet Auteur , qui en a fait beaucoup d'autres, qui sont très peu lus aujourd'hui.

monet (2), personnage excellent; que nous devons à l'Ecosse. Il me gagna le cœur par une présence agréable & douce, & par les bonnes choses que je lui entendis débiter dans la converfation; & nous nous fommes vus fouvent depuis avec beaucoup d'amitié. Ce rare homme, qui écrit en notre langue, comme un François naturel, joint la politesse à un grand savoir; mais sa fortune a toujours été traversée, & s'étant attaché à celle de M. le Cardinal de Retz, dès le tems qu'il n'étoit que Coadjuteur de Paris, il en a éprouvé les disgraces tout du long. Cependant il ne fut jamais un homme plus sage, plus respectueux aux Puissances légitimes, & plus désintéressé. Il a composé l'Histoire des derniers troubles d'Angleterre, & nous avons vu de lui une Remontrance au Roi de la grande Bretagne (3), qui peut être mise en comparaison de

(2) Robert de Mentet de Salmonet. V. le Dénombrement de l'Abbé de Marolles. Roland Desmarets le loue dans une de ses Lettres latines, qu'il lui a adressée.

(3) Elle est de 1652, à Paris, chez Am. Vitré, petit in-fel. de 72 pp. Le Titre est ; Remontrance très humble, faite au Sérénissime Prince Charles II, Roi de la grande Bretague, fur la conjonsture presente des affaires de Sa Majessé. Le nom de l'Auteur n'y est point; mais cet Ecrit est approuvé de Jean François Paul de Gondy, alors Coadjuteur de l'Archevêché de Paris, DE MAROLLES. Part. I. 245 tout ce que nous avons vu de plus

élégant.

Voïage de

Les eaux de Forges aïant fait du bien à Madame la Princesse Marie, Forges. elle en voulut aller boire sur les lieux, par l'avis de ses Médecins, comme elle avoit fait l'année d'auparavant, & j'eus l'honneur de l'y accompagner. Elle y palfa cinq ou fix semaines, pendant les plus grandes chaleurs de l'Eté, lorsque ces eaux sont les plus falutaires, & qu'on a davantage de besoin de leur rafraîchissement. La bonne compagnie qui se rencontre d'ordinaire en ce lieu-là, en rend le séjour supportable; & pour y trouver le tems moins ennuïeux, on y jouoit les après-dînées, & sur le soir on alloit à la promenade, où il se trouvoit assez de carosses, pour y faire une espece de petit Cours.

J'y vis, dans le voisinage, M. le Marquis de Bauve, dans sa belle maison de Riberpré, où ce Seigneur, de l'illustre Famille de Moui, me donna beaucoup de marques de sa courtoisie & de sa civilité. J'eus la curiosité d'y aller voir l'Abbaïe de Beaubec, de l'Ordre de Cîteaux, qui n'en est qu'à une lieue; & Madame la Princesse Marie sit l'honneur à M. de Bellozane,

Bauve.

Bellozane:

de le visirer un jour dans son Abbaïe, qui n'en est qu'à deux lieues, où cer honnête homme, qui porte le cœur sur les levres, lui sit la meilleure réception qu'il put.

Cette Princesse aïant dessein de voir, avant son retour à Paris, la Comté d'Eu, & la Ville de S. Valeri, sur la Mer, qui appartenoit à la Maison de Nevers, elle sut dîner, en masser, chez, l'Abbé de Foulear.

Foulcarmont passant, chez l'Abbé de Foulcarmont (4), qui étoit un bon Religieux de l'Ordre de Cîteaux, à qui cette Maison, autrefois ruinée, étoit redevable de sa restauration, aïant été fondée par les Comtes d'Eu; & de-là

elle fut coucher à Eu, où elle reçutles honneurs qui font dus aux personnes de sa condition. Elle logea dans le Château, qui est bien bâti, & en belle vue; fut de-là voir l'Abbaïe de Saint Michel du Tresport, sur la Mer, appartenant à M. le Commandeur de Souvré; revint à Eu, où le Pere Diner, Provincial des Jésuites, la reçut dans la Maison de son Ordre, & lui sit voir les Sépultures de Messieurs de Guise, & de sa Grand-tante Cathe-

rine de Cleves, qu'elle avoit con-

nue.

<sup>(4)</sup> Ou, Foucarmont.

DE MAROLLES. Part. I. 247

De-là, elle vint à Cahieu, sur la Mer, qui étoit une Seigneurie de sa Maison; & pour avoir le plaisir d'aller sur l'Océan, elle s'y embarqua dans un petit Esquif, pour venir avec la Marce jusqu'à S. Valeri, ce qui se sit en moins de demi-heure, quoiqu'il y ait deux lieues. Les Habitans de la Ville la reçurent sous le Dais, & l'aïant haranguée, ils la menerent au plus beau logis qu'ils avoient préparé pour cet effet ; car le Château n'étoit pas meublé. Elle fut visiter l'Abbaïe du Saint de la Ville, de qui l'Histoire porte que la Mer se fendit, pour faire passer ses Reliques, qui furent apportées de l'autre côté. On découvre delà l'une des plus belles Plages du monde, à l'embouchure de la riviere de Somme, qui s'ouvre d'une bonne lieue, entre S. Valeri & le Cretoy.

Le lendemain, avant que de partir, pour venir à Abbeville, elle eut le plaisir de la pêche des Flets, au retour de la Marée. Le Gouverneur d'Abbeville vint au-devant d'elle, avec Madame de Rambures, qui lui donna fon logis. Elle fut visiter les Religieuses de Saint François de Paule, dont il y a peu de Couvents en France, & vit l'Eglise du Prieuré, dépendant

1641. Cahieu.

S. Valeri.

Abbeville.

de S. Pierre de Cluny; ce qui a peutêtre donné le nom à cette Ville, l'une des plus agréables & des plus confidérables au Roiaume, sans être épiscopale.

Amiens.

D'Abbeville elle vint à Amiens, où elle fut reçue par le Marquis de Gefvres, & par les Maire & Echevins qui la vinrent faluer, & lui firent des présens & des complimens. Elle eut la curiosité de voir la Citadelle, & les plus beaux endroits de cette Ville illustre, & entr'autres l'Eglise cathédrale, dont l'archirecture est belle, & le dedans est orné de peintures, & d'un lambris excellent dans le Chœur.

Chef de S. Jean.

Comme on lui montroit la tête de Saint Jean-Baptiste, que le peuple y révere, comme l'une des plus considérables Reliques du monde, la tenant très assurée (5), après l'avoir baisée, elle me dit que j'approchasse, & que j'en fisse autant. Je considérai le Reliquaire, & ce qui éroit dedans; je m'y comportai comme tous les autres, & je me contentai de dire, avec toute la douceur qui me sût possible, que c'étoit la cinq ou sixieme que

<sup>(5)</sup> On a une curieuse Dissertation sur ce sujet

DE MAROLLES. Part. I. 249 j'avois eu l'honneur de baiser; ce qui surprit un peu son Altesse, & mit quelque petit souris sur son visage; mais il n'y parut pas; & le Sacristain ou Trésorier, aïant aussi-bien remarqué cette parole, répliqua qu'il ne pouvoit nier qu'on n'en fît mention de beaucoup d'autres ( car il avoit peut-être oui dire qu'il y en avoit à Saint Jean de Lyon, à Saint Jean de Morienne, à Saint Jean d'Angeli, en Saintonge, à Rome, en Espagne, en Allemagne, & en plusieurs autres lieux) mais que celle-là étoit la bonne, & pour preuve de ce qu'il difoit, qu'on prît garde au trou qui paroissoit au crâne de la Relique, audessus de l'œil droit, que c'étoit celui-là même qu'y sit Hérodias, avec fon couteau, quand la Tête lui fur présentée dans un plat. Il me semble, lui dis-je, que l'Evangile n'a rien observé d'une particularité si rare; mais comme je le vis ému, pour maintenir le contraire, je lui cédai avec toute forte de respect; & sans examiner la chose plus avant, ni lui rapporter une autorité de Saint Gregoire de Nazianze, qui dit que tous les ossemens de Saint Jean-Baptiste furent brûlés, de son tems, par les Donatistes, dans 250 MEMOIRES

1641.

la Ville de Sebaste, & qu'il n'en resta qu'une petite partie du Chef, qui fut: portée en Alexandrie, je me contentai de lui dire que la tradition d'une Eglise aussi vénérable que celle d'Amiens, suffisoit pour autoriser une créance de cette qualité, bien qu'ellene fût que de quatre cens ans, & que ce ne fût pas un article de foi. Cependant on se munit de force représentations de ce Saint Reliquaire,. & le bon Ecclésiastique demeura très: fatisfair.

Le lendemain, après avoir oui la: Messe aux Cordeliers, nous vînmes à Clermont, & de Clermont à Paris,. d'où Madame la Princesse alloit souvent à Saint Germain, & à Ruel, où étoient la Cour & le Conseil, & d'où: Troubles s'éleverent des nuages qui troublerent: dans la Cour. les Grands du Roïaume, & qui firent. ensuite tomber l'orage sur la tête du: jeune Favori; de sorte que l'Hiver sut un peu rude : mais dès que l'on eut calmé l'esprit du Roi, & que la belle saison commença de paroître, on prit la résolution du voïage de Languedoc; & voïant que toutes choses étoient fuspectes, dans Paris, pour les Per-fonnes de la plus haute condition, Madame la Princesse Marie sit dessein

DE MAROLLES. Part. 1. 251 d'aller passer l'Eté aux Champs, & pria, pour cet effet, Madame la Comtesse de Soissons, de lui prêter son Château de Creil, sur la riviere d'Oise, à douze lieues de Paris. Toutes choses y furent préparées pour l'y bien recevoir; elle y fut incontinent après la Pentecôte, & m'ordonna de

I'y accompagner.

Ce Château étoit une Maison roïale. du tems de Charles sixieme, & fut accrû par Pierre de Bourbon, Seigneur de Beaujeu, qui épousa Anne de France, Fille du Roi Louis XI, dont les Statues & les Armes se voient encore dans la Chapelle. Il est bâti dans une Isle de la Riviere, grand & commode dans toutes ses parties, avec d'assez belles issues. Les ameublemens en étoient magnifiques, & tout le monde y étoit logé commodément. Verneuil, Montatere, la Verfine, & Liancour, sont dans le voisinage, toutes Maisons d'importance, qui portent un grand lustre à route la Province, & fur - tout la premiere &: la derniere, qui peuvent être mises en comparaison de tout ce qu'ily a de plus exquis & de plus poli dans le Roïaume, en ce genre-là, Verneuil, pour l'Edifice, & Lian- Verneuil.

1642.

Creil.

L yi,

cour (6), pour les Fontaines, les Cascades, les Jardinages & les Canaux. La Montatere. vue de Montatere est admirable, & la La Versine. situation de la Versine, sur une pe-

tite côte, en tombant sur la Riviere,

est agréable & commode.

Nous fûmes nous promener en tous ces lieux-là, & encore à Merlou, appartenant à M. le Prince de Condé. Après que les Seigneurs de tous ces beaux Châteaux eurent fait leurs complimens à fon Altesse, qui les reçut avec beaucoup de civilité, Madame de Choisi de Caen, qui étoit fort dans fa confidence, & quelques autres Dames de Paris, l'y vinrent visiter; & ce fut pendant ce séjour que nous ap-Thou & S. prîmes la nouvelle des Prisonniers qui furent arrêtés à Narbonne, & amenés à Lyon, où l'on fit leurs Procès par Commissaires, & furent exécutés. Je les connoissois tous deux, mais plus particulierement M. de Thou, que M. de S. Mars (7), de qui l'ambition

& le courage ne se prescrivirent point

Mars, décapités.

<sup>(6)</sup> Voïez les Additions. (7) On écrit Cinq. Mars. Voïez fur fon Procès, & fur celui de François Auguste de Thou, des Pieces originales, & très curieufes. dans les Mémoires de

M. l'Abbé d'Artigny, T. IV, p. 49-278. M. de. Cinq-Mars fe nommoit Henri Coiffier, dit Ruzéd'Effiat , Marquis de Cinq-Mars.

DE MAROLLES. Part. 1. 253

de bornes, mais qui manqua de conduite, & qui n'eut peut-être pas assez de reconnoissance des bienfaits qu'il avoit reçus du Roi, qui l'avoit tant aimé, ou qui ne put éviter les pieges qui lui furent tendus par des esprits plus adroits, plus heureux & plus puissans que le sien.

Aïant été deux mois à Creil, Madame la Princesse Marie revint à Paris; elle vit, en passant, Madame de Longueville, qui étoit à la Chevrette, & partit bientôt après pour aller à Nevers, où elle sut depuis le mois d'Août jusqu'à la fin de Novembre; & ce sut alors qu'elle sit accommoder son Château de Saint Eloy, à une lieue de la Ville, pensant y faire un plus long séjour qu'elle ne sit pas, pour les raisons que je dirai ci-après.

J'eus l'honneur d'y être auprès d'elle jusqu'à la Saint Martin, emploiant le tems, à mes heures de loisir, c'està-dire, toute la matinée, à continuer mes recherches pour le Nivernois, & à dresser mes Tables si nécessaires, pour prositer d'un si grand Labeur, outre quelques Généalogies du Païs, que j'eus soin de recueillir.

Cependant l'exécution de Saint Mars & de M. de Thou, aïant été 1642.

S. Lley

MEMOTRES

M. le C. de Richelieu, malade, defcend par cau.

faire à Lyon (8), le Roi revint, & M. le Cardinal de Richelieu, qui étoit malade d'une espece de rhumatisme, descendit, par eau, de Rouane, & se fit porter le reste du chemin dans son lit, à force de bras. Je le vis en cet équipage, quand il aborda à Nevers; & pour ne le pas incommoder, il falloit rompre les murailles des maisons où il devoit loger; & si ce devoit être dans les appartemens d'en-haut, com-me il arriva dans la maison de M. l'Evêque de Nevers, il falloit dresser un rampant dès le bas de la cour, pour le faire entrer par les ouvertures des fenêtres, dont l'on avoit rompu les croisées, ce qui paroissoit une chose tout-à-fait extraordinaire, vingt - quatre Estafiers ou Porteurs, étant destinés pour le porter tour-àtour, comme j'ai déja dit; & parcequ'il n'étoit pas trop assuré des affections des Peuples, deux Trouppes de Cavalerie bien armées, marchoient à ses côtés, & tenoient le même ordre, quand il descendoir en bateau, des l'un & l'autre côté de la Riviere.

Plusieurs Vaisseaux suivoient celuide son Eminence, dans l'un desquels

<sup>(8)</sup> Le 22 Septembre 1642.

DE MAROLLES. Part. I. 255 étoit la Duchesse, sa Niece, avec d'autres Dames; & tout cela ensemble faisoit une espece de petite Flotte. Mais parceque la Riviere ctoit un peu basse, on eut soin d'y faire des routes, pour basses. réunir les eaux qui s'écartent trop dans leur lit, qui n'est que trop large, quand il y a de la sécheresse. M. le Duc d'Anghien même prit la peine d'en ordonner le travail, & sur-tout dans le Canal de Briare, qui étoit presque tari en ce tems-là; mais il y falut remédier par le moïen des Etangs qui furent lâchés dedans.

Ce fut donc de la forte que M. le Mortde M. Cardinal Duc de Richelieu revint à le Card. de Paris (9); mais au lieu d'y trouver la guérison, son mal croissant de jour en jour, avec le fardeau des affaires, & l'inquiétude que lui pouvoient causer ses défiances, aïant dessein de faire donner un Arrêt de grande conséquence, contre son Altesse roïale Monseigneur le Duc d'Orléans, qui se trouvoit enveloppé dans quelques soupcons, il décéda le quatrieme jour de Décembre de l'année 1642. Quelques jours après son Corps fur porté sans pompe dans la sépulture, qu'il s'é-

1642.

<sup>(9)</sup> Voiez les Additions

élivrés.

toit fait préparer lui-même en l'Eglisé de Sorbonne, dont il voulut être le Restaurateur, comme il en avoit été le Proviseur. Il me semble que j'aurois bien des choses à écrire à ce sujet, si c'étoit ici le lieu de le faire; mais il me suffira de dire qu'aussi-tôt que cette nouvelle fut répandue, chacun se disposa de retourner à Paris, & qu'aiant appris à Villeloin, où je m'étois retiré depuis quinze jours, que Madame la Princesse Marie étoit pattie de Nevers, pour le même desfein, je m'y disposai aussi, & j'y vins avec Monsieur le Vicomte de Brigueil. Il y eut quelques changemens à la

Cour; mais non pas dans la maniere du gouvernement, excepté que le Frisonniers Roi rendir la liberté à quelques Prisonniers d'Etat, tels que les Maréchaux de Vitri & de Bassompierre,

& le Comre de Cramail (10), si digne des premiers Emplois du Roïaume; & les Abbés de Foi & de Saint Cyran, le premier attaché aux intérêts de la Maison de Guise, & le

dernier, un exemplaire de douceur, de patience & de piété, dont les Sol-

<sup>(10)</sup> Voiez les Additions.

DE MAROLLES. Part. I. 257 dats mêmes qui le gardoient dans sa détention (11), & les autres Prisonniers, entre lesquels étoient Jean de Weerth & Ekenfort, ont rendu des témoignages confidérables de fa vertu.

1642.

1643

Mais tout cela dura peu. Ces Personnes illustres ne survêquirent pas long-tems à leur captivité; & le Roi Maladie di même tomba malade de la maladie Roi. dont il ne releva pas depuis. Les Médecins y emploïerent toute leur induftrie; & les Prieres se firent dans toutes les Eglifes, pour obtenir de Dien une santé si précieuse; mais nous ne fumes pas exaucés; & le Roi se voiant

proche de sa fin, ordonna que Monseigneur le Dauphin fût baptisé dans la Chapelle de Saint Germain-en-Laye, le vingt-unieme jour d'Avril, & qu'on

lui donnât le nom de Louis. Je vis cette Cérémonie, qui fut cé- Baptême du lébrée sans pompe par M. le premier Roi Aumônier, Dominique Seguier, Evêque de Meaux, M. le Cardinal Mazarin aïant été choisi pour être le Parrain, & Madame la Princesse de Condé fut la Marraine, quoique le dessein étoir de prier le Pape de tenir le roïal

<sup>(11)</sup> Au Château de Vincenusc.

Enfant sur les Fonts; mais la maladie qui pressoit, ne donna pas loisir de différer plus long-tems. Le Roi pourtant vécut encore trois semaines après;

La mort du car il mourut le quatorzieme jour de Roi Louis Mai, qui étoit un Jeudi, & le jour de l'Ascension en cette année-là.

Ceux qui le virent passer de cette vie à une meilleure, ont dit des merveilles de sa fin; & chacun a admiré les témoignages qu'il a donnés des ressentimens qu'il avoit pour la piété. Il défendit expressément qu'on ne fîtpoint de pompe à ses Funérailles, & fit paroître du regret de n'avoir pu foulager ses Peuples, après avoir été contraint tant de fois de les charger d'impots, pour la nécessité des guerres.

Avant que de mourir, il établit un Conseil pour le Gouvernement, & créa huit Ducs & Pairs de France. Messieurs les Maréchaux, de Vitry, d'Estrées, de Châtillon, & de la Meilleraye, & Messieurs les Comtes de Grandmont, de Liancour, de Trêmes, & d'Anville. Il donna aussi une Abbaïe considérable à un Gentilhomme de mes Amis; c'est-à-dire, l'Abbaïe de S. Maixent en Poitou, à

Humieres. M. d'Humieres pour son second Fils;

DE MAROLLES. Part. I. 259 le Baron de Prully, depuis le Chevalier d'Humieres, qui à donné tant de marques de son courage & de son

1643.

esprit.

Ainsi le Roi aiant regné trente-trois La Reine ans justes, laissa pour son Successeur déclarée Ré-mente. le Roi fon Fils, Prince de si grande espérance, âgé de quatre ans & neuf mois. Et le Lundi dix-huitieme de Mai ensuivant, étant en la cinquieme année de son âge, & au cinquieme jour de son regne, il vint tenir fon premier Lit de Justice en son Parlement à Paris, accompagné de la Reine sa Mere, de son Altesse roïale M. le Duc d'Orléans, des Princes de fon Sang, & autres Princes, Ducs & Grands de son Roïaume, pour faire une seconde Déclaration de la Régence, ou modifier la premiere en certaines clauses dérogeantes à la dignité roïale, & contraires au bien général des affaires; & parceque je vis commodément toute cette cérémonie, par le moien du Marquis de Gèvres, Capitaine des Gardes, je la rapporterai le plus succinctement qu'il me sera possible.

Je dirai donc que le Roi vêtu de violet, pour fon grand deuil, selon la coutume des Rois de France, fut

porté par le Duc de Chevreuse, comme grand Chambellan, précédé par le Roi d'armes, & par deux Héraux vêtus de leur cottes de velours violet à Fleurs de lis d'or, portant leurs Sceptres & Masses à la main.

La premiere Séance JuRoi Louis XIV,

Il fut mis dans son Siege élevé sur trois marches, sous un ancien dais auparlement. de velours violet, aux chiffres & devises du Roi Louis XII, le tout bordé & semé de Fleurs de lis d'or, avec des franges & crépines de même; le grand Chambellan au piés de Sa Majesté, & les Comtes de Tresme & de Charost, & les Marquis de Gesvres & de Chandenier, Capitaines des Gardes, assis un peu plus bas, & au côté gauche du grand Chambellan.

Le Rang des Grands du Roïaume dans le Parement.

Sur le banc des Pairs, & à main droite du Roi, qui est le plus honorable côté, étoit assise la Reine, aïant son grand deuil, & un crêpe noir qui lui descendoit sur le visage, & lui couvroit le front. Auprès de la Reine, M. le Duc d'Orléans, puis les Princes de Condé & de Conti, les Ducs de Vendôme, d'Usez, de Vantadour, de Sulli, de Luines, de Lesdiguieres, de la Rochefoucauld & de la Force, & les Maréchaux de Vitry, de BasDE MAROLLES. Part. I. 261 fompierre, de Chastillon, d'Estrées & de Guische.

1643.

Sur le banc des Présidens & des Conseillers-Clercs, à la main gauche du Roi, étoit assisse proche de Sa Majesté, la Dame de Lansac sa Gouvernante, sans tenir rang; & plus loin, sur le même banc, étoit l'Évêque de Bauvais, Comte & Pair de France Ecclésiastique, revêtu de sa Chappe violette doublée d'hermine, le seul de ce côté-là qui sur dans le rang de sa dignité, quoique les autres Présats qui assistement à cette Cérémonie, y pouvoient être assis, selon l'ancien usage bien entendu, quand le Roi tient son Lit de Justice.

Dans le bas du Parquet, M. le Chancelier de France, vêtu d'une robe de velours violet, doublée de fatin rouge, tenoît le premier rang, assis sur un banc en chaise à bras; le Prévôt de Paris auprès de lui, puis M. Molé, premier Président, & les autres Présidens à Mortier ensuite, habillés de leurs robes rouges sourrées d'hermine, avec leurs Mortiers à la

main.

De l'autre côté de M. le Chancelier, & à main droite, étoient M. l'Archevêque de Paris & M. l'Evêque de Sen1643

lis, en rochet, avec leur camail noir, à cause du deuil, quoique les Prélats ne le devroient jamais porter que violet, & le rang de ceux ci eût été mieux sur le banc où étoit l'Evêque de Bauvais, M. de Paris au-dessus de ce Prélat, en qualité d'Archevêque, quoique l'autre soit Pair, comme s'il y eût eu des Cardinaux, ils eussent, sans doute, été au-dessus de lui.

Sur un banc au milieu du Parquet, étoient en deuil la Princesse de Condé, la Duchesse de Longueville &

Mademoiselle de Vendôme.

Sur un autre banc, le Vicomte de Brigueil, le Marquis de S. Chamont, & le Sieur de Parabere, Chevaliers de l'Ordre.

Sur un autre banc, les Sécretaires d'Etat, le Surintendant des Finances, & quatre Maîtres des Requêtes, avec leurs robes de fatin noir, lesquels avoient accompagné M. le Chancelier.

Les autres Maîtres des Requêtes, avec leurs robes rouges doublées de velours noir, étoient assis confusément parmi les Conseillers au Parlement, & les Présidens aux Enquêtes dans le reste des sieges d'en-bas, les Gens du Roi en leurs places tout au bout du

Parquet, aussi vêtus de leurs robes rouges doublées de velours noir, telles que les portent les Docteurs Jurisconfultes, & les Gradués des Universités dans les Facultés des Loix; car c'est un abus de chercher ailleurs l'origine de ce noble vêtement, & qui pour cette considération-là même, est digne de respect.

Les deux lanternes étoient occupées, celle du côté de la cheminée, par Madame la Princesse Marie, Mademoiselle de Rohan, & autres Dames; & celle du côté des Registres, par M. Grimaldi, Nonce du Pape, par l'Ambassadeur de Portugal, & autres Seigneurs. Je me trouvai au-dessous de ces Messieurs, dans l'étage d'en-bas, répondant à l'allée qui conduit le long

des bancs.

Puis le silence aïant été imposé par le Comte de Charost, Capitaine des Gardes, le Roi qui avoit l'épée au côté, se leva d'une contenance assurée, pour dire qu'il avoit amené la Reine sa Mere pour la déclarer Régente, ajoutant le mot, Parlez, qui est le seul que j'entendis, & qu'il prononça fort distinctement; la Reine dit quelque chose ensuite, & n'eut pas plutôt achevé de parler, que M. le

La Reine;

I 6 43. M. le Chan-

Chancelier se levant de son siege, fit une profonde révérence au Roi, monta julqu'aux piés du Trône, où il se mit à genoux, & quand il fut retour-né en sa place, il prononça un Dis-cours éloquent à la louange du feu Roi, qui sur le point de recueillir ici-bas les fruits de ses victoires, & de se reposer de ses travaux sousserts pendant tout le cours de son regne, avoit quitté cette vie mortelle, à cau-fe de nos pechés, pour aller jouir au Ciel de la félicité des Saints, nous laissant néanmoins, en la personne du Roi son Fils, un illustre rejetton de sa gloire & de nos espérances. Puis venant à parler de la Reine, dit enfuite beaucoup de belles choses sur un si riche sujet, & conclut à la dérogation de la clause des Adjoints à la Régence, selon la derniere Déclaration du feu Roi, du 21 de l'autre mois; furquoi il ajouta qu'il falloit entendre les raisons & les conclusions des Gens du Roi.

M. l'Avocat général. n

Lors se leva M. Talon, Avocat général, & aïant mis les genoux en terre, & s'étant relevé, il commença son Discours par l'heureuse entrée de Sa Majesté sur le Trône de ses Pères, & par la perte que la France avoit

faire

DE MAROLLES. Part. I. 265 faite en la mort du Roi Louis XIII, de glorieuse mémoire, lequel, comme David, avoit regné trente-trois. ans, & comme Auguste, s'étoit dépouillé de la Pourpre le même jour qu'il en avoit été revêtu. De-là, il passa aux espérances, qu'il étoit facile de concevoir des graces naturelles, & de la béauté de la personne du Roi, lui fouhaitant la générofité & la clémence du grand Henri, son Aïeul, & la piété & la justice de son Pere. Ensuire tournant ses paroles à la Reine, après plusieurs éloges, il dit : Que l'autorité de la Régence ne pouvoit, & ne devoit point, être partagée, sans changer entierement l'esprit de la Monarchie, qui ne peut souffrir d'autre gouvernement que celui d'un seul; à cause de quoi, il conclut que M. le Duc d'Orléans seroit Lieutenant général des Armées de France & Chef du Conseil pendant la Régence, & M. le Prince de Condé en son absence, sous le bon plaisir de la Reine, laquelle Dame choistroit qui bon lui sembleroit pour mettre dans le Conseil, sans être obligée, pour le fait de la Régence, de suivre la pluralité des voix : aïant encore avant cela demandé à Leurs Majestés, le genou en Tome I.

266 MEMOIRES

terre, le foulagement des Peuples, & la Paix qu'Elles avoient en leurs, mains.

La Reine.

Quand M. l'Avocat général eut achevé de parler, la Reine dit que pendant la Minorité du Roi, Monfieur son Fils, elle auroit des soins particuliers pour son éducation, & qu'étant chargée du Gouvernement de se affaires & de sa Personne, elle n'auroit point d'autres intentions que pour le bien de son Etat, & la gloire de sa Couronne.

M. le Duc d'Orléans. \*

M. le Duc d'Orléans, aïant salué. Sa Majesté, de la tête & du chapeau, & s'étant recouvert, dit que franchement il s'étoit départi du droit que le feu Roi lui avoit attribué par sa derniere Déclaration, pour le fait de la Régence, pendant la Minorité du Roi son Fils, & que d'abondant il s'en départoit, ne voulant point exercer de puissance, ni tenir aucune autorité en ce Roïaume, pendant la Minorité, que des mains, & sous le bon plaisir de la Reine Régente.

M. le Prince de Condé opinant ende Condé. fuite, dit que la beauté du visage de la Reine, la dignité de sa présence, accompagnée de l'excellence de son esprit, & de toutes les Vertus, qui DE MAROLLES. Part. 1. 267

la rendoient la plus parfaite Princesse du monde, apportoient tant d'éclat & d'ornement à cette auguste Assemblée, qu'il n'y en avoit aucun qui ne fût ravî d'admiration, & ne conçût de grandes espérances pour la Régence & pour le Gouvernement des affaires sous son autorité, & que puisque M. le Duc d'Orléans, qui avoit, par les avantages de sa naissance, l'honneur d'être premier Prince du Sang, dont lui, Prince de Condé, ne portoit le Titre que par concession & Lettres du Souverain, s'étoit départi de son Adjonction à la Régence de la Reine, il ne vouloit pareillement tenir aucune autorité sous elle, que de son consentement, faisant gloire de suivre & d'imiter en toutes choses ce grand Prince, quoiqu'il n'y eût point d'exemples de cela. Qu'il vouloit donc faire comme lui, & qu'il se rangeoit de son avis.

1643.

Monsieur le Prince de Conti opina M. se Prince du chapeau, étant de même avis que de Conti. M. son Pere.

Monsieur l'Evêque de Beauvais, L'Ev. Comte & Pair de France, dit que la Beauvais. Régence ne devoit point être partagée avec la Reine, étant très digne de l'exercer seule, non tant à cause de sa Naissance & de l'honneur qu'elle avoit d'être Veuve & Mere de Roi, que pour ses vertus personnelles, & toutes ses excellentes qualités, qui ne pouvoient être mises en comparaison de personne.

Le Duc de Vendôme,

Monsieur le Duc de Vendôme suivit les mêmes sentimens, & accompagna son discours d'autres louanges à Sa Majesté, qui furent prononcées de bonne grace.

Les autres Ducs, Pairs & Maréchaux de France, opinerent de même

du chapeau.

L'Archev. de Paris.

L'Archevêque de Paris, & l'Evêque de Senlis, dirent leur avis, comme ceux qui avoient déja parlé, & furent suivis du bonnet par les Secrétaires d'Etat, les Maîtres des Requêtes, & les autres Officiers.

M. Barillon.

loit arracher, des Registres du Parleloit arracher, des Registres du Parlement, la derniere Déclaration du feu Roi, qui avoit été vérifiée par commandement exprès, vu qu'elle étoit préjudiciable à la dignité de cette Couronne, en la forme qu'elle avoit été présentée, & que, pour la rendre certaine au bien & au repos de l'Etat il en falloit raïer les clauses des adjonctions nécessaires à la Régence. Pui

Q1

DE MAROLLES. Part. I. 269 demanda à Leurs Majestés que les

1643.

Gens du Parlement fussent écoutés sur plusieurs remontrances qu'ils avoient à faire touchant le gouvernement des affaires passées. En quoi l'on a remarqué qu'il fit paroître un peu d'émo-tion, & qu'il ne se ressouvenoit que trop des violences du Cardinal de Richelieu. Ce qui obligea M. le Prince de Condé, de dire que ce n'étoit pas le lieu où il falloit parler de ces chofes-là. Cinquante Confeillers du Par-lement suivirent néanmoins l'avis de celui-ci.

Puis le Président Gayan parla avec M. le Présinon moins d'éloquence que de géné-dent Gayan. rosité, & dit : Nous avons eu la bouche fermée, pendant quelques années, à présent, Dieu l'a voulu ainsi par sa miséricorde, elle nous est ouverte; ce qui nous fait espérer que nous ne serons point repris de dire librement nos sentimens, pour le bien de l'Etat & la nécessité des affaires présentes. Il ajouta ensuite que l'esprit de la Monarchie étoit indivisible, & que, par son unité, elle imitoit celle de Dieu; que'le deuil ne se trouvoit point dans le Temple de la Justice, puisque chacun y étoit reconnu selon ses mérites; que Dieu s'y faisoit reconnoître par

la puissance & par la fainteté de ses Loix; que, pour n'ignorer point celles de l'Etar, il falloit connoître parfaitement celles-ci, & qu'il plût à la Reine, par ses soins, d'instituer la jeunesse du Roi son Fils, dans tous les nobles sentimens de piété, de justice & de vertu, qui seroient capables d'attirer sur sa tête les plus précieuses Bénédictions du Ciel, & lui gagneroient les cœurs de tout le monde, & que, par ce moïen il se rendroit digne Petit-fils de ce grand Henri, son Aïeul, de qui la gloire étoit immortelle, & le nom seroit vénérable à tous les siecles. Et comme il eut achevé de parler, le reste des Conseillers opina suc-M. le Prem. cinctement; & M. Molé, premier Président, sit un petit discours sur la fin, à la louange de la Reine, dont l'esprit & la haute vertu faisoient espérer qu'elle travailleroit heureusement au bien de la paix, entre le Roi son Fils, & le Roi son Frere; que la justice & l'abondance fleuriroient sous fon Gouvernement; & que les Peuples seroient heureux sous le regne d'un Prince si bien né que le Roi son Fils, étant sous la conduite d'une Mere si prudente & si pleine de bonnes intentions. C'est pourquoi il ne

Préfident.

DE MAROLLES. Part. I. 271

faisoit point de doute de conclure à la détogation de la clause des Adjoints à la Régence, & qu'au reste l'intention du Roi fut suivie de tout point. J'eus pourtant de la peine à entendre distinctement toutes les paroles que dit ce grand Homme, parceque la vue de sa Personne me fut couverte par celle de M. de Thoré, qui s'éva-

nouit'auprès de moi. Après toutes ces choses, M. le Chan- M. le Chan-

celier s'étant levé, s'approcha, pour la celier. seconde sois, de la Personne du Roi & de la Reine, qui lui dirent quelque chose; & s'étant remis dans son Siege, il prononça fort distinctement l'Arrêt, pour la Régence de la Reine, suivant les Conclusions des Gens du Roi, & les unanimes opinions de toute l'Assemblée; sans rien dire toutefois au sujet de la demande du Parlement, portée par la bouche du Président Barillon, touchant les Remontrances à faire sur les choses passées.

Ici le Roi se leva, & le commandement fut donné de fortir; & en se levant, M. de Vendôme sit plainte à M. le Chancelier, de ce que dans l'Artêt qu'il avoit prononcé, il n'avoit point mis de différence entre lui & les autres Ducs & Pairs de France,

1643.

qui ne sont ni Princes, ni Parens du Roi, comme il avoit l'honneur d'être tous les deux.

Voilà ce que j'ai pu recueillir des choses que je vis au Palais, quand le Roi y vint tenir son premier Lit de Justice. Je ne sais si j'en aurai beaucoup oublié; mais n'étant redevable qu'à ma mémoire assez mauvaise, de ce qu'elle m'en a pu sournir, j'ai pourtant bien voulu le mettre par écrit, pour le consigner à la postérité, parcequ'au moins il n'y a rien que de vrai, & ma propre conscience m'assure que je n'ai rien imposé.

Journée de Rocroy.

Dès le lendemain de cette grande action, les Armes du Roi devinrent victorieuses, sous la charge de M. le Duc d'Enghien, en la Journée de Rocroy. La gloire que ce jeune Prince acquit dans cette belle occasion, étoit capable de n'élever que trop son courage, si la fatigue des Armes, & les autres grands Emplois, où il se vit destiné, ne lui eussent donné des bornes; car d'ordinaire la jeunesse & la grande qualité compâtissent mal aisément avec une si grande valeur, & se contiennent peu avec l'éclat d'une si haute prospérité.

Un mois après, la Princesse Marie,

DE MAROLLES. Part. I. 273

aiant encore besoin d'aller aux Eaux de Forges, je l'y accompagnai pour 1643.

la feconde fois, & en pris moi mê- voïage de me, dont je me trouvai fort bien.

Forges. Pendant le séjour que nous sîmes en ce lieu-là, on nous y montra quelques

feuilles du Livre de la fréquente Com- Livre de la munion de M. Arnaud, lesquelles fréquente Communion nous semblerent bien écrites. Mais, comme il traite amplement cette matiere, de sorte que cela fait un volume d'une assez juste grosseur, dont le sujet n'est pas le plus agréable du monde, je crois que si ses Adversaires ne s'en fussent pas émus si fort qu'ils ont fait, cet Ouvrage auroit eu beaucoup moins de débit qu'il n'a eu; parcequ'outre son propre mérite, il faut avouer que la contradiction a bien aidé à le faire connoître, & à le faire estimer.

De-là, sont nées en partie les grandes animosités pour la Doctrine, qui n'ont pas encore cessé: mais, si nous avions un peu plus de charité, nous serions moins coleres; & au lieu de parler de lassets & de tirer l'épée, chacun se donneroit la main d'association, & nous ferions tous Freres, parfaitement unis dans la Famille du Pere céleste, qui, par sa seule miséri274 MEMOIRES

corde, nous a élevés à la dignité de fes Enfans, & d'être héritiers de fon Roïaume.

Pere Capu-

Je me souviens qu'alors, aïant dit quelques choses approchant de cela, un bon Pere Capucin, qui étoit à Forges, me répliqua que le zele de la Maison de Dieu ne permettoit pas toujours d'user d'une si grande douceur, & qu'il ne falloit rien partager avec les Adversaires du Pape, en matiere de Religion. Je lui répartis que nous ne dissons rien de Sa Sainteré, & qu'il n'étoit pas question de cela; mais que la charité étoit bénigne, & qu'elle enduroit toutes choses patiemment; qu'au reste, c'étoit une chose étrange, que nous voulions toujours juger, sans être informés de l'état de la question, & qu'il falloir interpréter avec charité le sens des paroles qui n'ont pas assez de clarté. Monsieur Her-sant (9), de qui le savoir étoit assez connu, & qui avoit prêché, avec tant de réputation, dans les plus illustres Chaires de France, fut de mon avis, & ne blâma pas entierement celui du Pere, qui se pouvoit, sans

Merfant.

<sup>(9)</sup> Charles Herlant, Metz. Voïez le Moréri de l'Oratoire, depuis 1732, & le Supplément Chancelier de l'Eglise de 1735.

DE MAROLLES. Part. I. 275 doute, maintenir dans la pensée qu'il avoit.

1643.

Et venant à parler des Images que Des Images nous avons dans nos Eglises, parce-dans l'Eglise, qu'un Seigneur de la Religion prétendue réformée s'étoit joint à notre entretien, lequel n'étoit pas connu du Pere, ni de M. Hersant, je ne feignis point de dire, de peur de le scandaliser, que les Images dans les Egli-ses, & dans les lieux d'Oraison, étoient d'une plus haute antiquité qu'on ne se l'imaginoit pas; ce que je justifiai par les Peintures & Figures pieuses, qui se sont trouvées dans les Cryptes sous terre, où les premiers Chrétiens faisoient leurs Synaxes pendant les persécutions; mais que néanmoins il ne les falloit pas adorer, ni fervir, ni beaucoup moins y mettre sa consiance. Et comme le Gentilhomconnance. Et comme le Gentinomme eut demandé pourquoi tous les Catholiques en faisoient donc un si grand état, je lui dis que c'étoit en partie pour nous servir, afin d'édisser nos sens par la représentation des choses saintes, & en partie pour orner les Temples & les lieux destinés à la priere, pour en être consolés, d'où vient qu'on les cache en Carême, parceque c'est le tems principalement Myi

destiné à la pénitence, où tous les ornemens sont retranchés, aussibien que les satisfactions des sens. Mais tout ce discours ne plut pas au Religieux, ni même à M. Hersant, qui vouloient quelque chose de plus; pour preuve de quoi l'un & l'autre mirent en avant les Images miracu-leuses, & marquerent même les respects extraordinaires que le S. Pere, les Evêques, & toute l'Eglise, rendent à quelques-unes qui ont parlé, ou qui les Evêques, & toute l'Eglife, rendent à quelques-unes qui ont parlé, ou qui font descendues du Ciel, ou qui ont éré façonnées de la propre main des Apôtres & des Anges, ou qui sont consacrées pour quelque vertu particuliere, lesquelles, à cause de cela, se portent en Procession, & sont révérées sur les Autels, aussi-bien que les saintes Reliques, dont les miracles ne peuvent être contestés que par les Hérétiques opiniâtres, qui combattent même le témoignage des sens, quand il s'agit de la conviction de leur erreur. Mais après que je leur eus dit reur. Mais après que je leur eus dit mes raisons, & que je me sus désen-du le plus sortement qu'il me sut pos-sible, répondant même aux objections qu'on me fit du septieme Concile œcuménique, essaint de l'expliquer aux lieux qui paroissoient les plus con-

DE MAROLLES. Part. I. 277 traires aux autorités des divines Ecritures, que le Gentilhomme citoit, & furtout au passage du ch. 20, de l'Exode, de quelques Pseaumes de David, & du Prophete Baruch, je fus contraint de leur dire que je pensois qu'il falloit ménager son expression dans ces sor-tes de disputes, de peur d'effaroucher ceux qui ne sont pas entierement de notre avis, pour ce regard. Le Pere Capucin, qui avoit été emploié plusieurs années dans les Missions, estima qu'il falloit défendre tout ce que l'Eglise reçoit, & qu'étant toute pure, comme il ne faut pas douter qu'elle ne le foit, aussi ne peut-elle errer en son Chef, ni en ses membres, quand ils sont unis au Chef; que cela seul étoit la regle de la Foi, & que ce seroit une rébellion manifeste d'y résister; ce qui ne seroit digne de rien moins que du dernier châtiment. Je ne crus pas qu'il y eût rien à répliquer après cela; & M. Hersant, & moi, ne voulûmes pas contester davantage; mais je vis bien que le Gentilhonme ne fut pas fort satisfait, & me dit néanmoins que, si tout le monde étoit raisonnable, comme je lui avois paru en cette occasion, il y auroit lieu d'es-pérer quelque réunion, dont je lui

avois parlé d'autres fois dans la penfée de M. de la Milletiere. Je ne sais si cela se devoit prendre à mon avantage; parceque c'étoient des louanges d'un Adversaire de la piété des Catholiques; mais je ne me repentis point de tout ce que j'avois dit.

Contre l'Aftrologie.

Une autrefois parlant contre l'Aftrologie judiciaire chez Madame la Princesse, qui avoit beaucoup d'inclination à l'admettre, à cause de l'expérience & de la fatisfaction qu'il y avoit de connoître les choses futures par son moien, j'eus contre moi nonseulement son Sécretaire, qui étoit homme d'esprit, & versé dans cette Science, & son premier Médecin, Augustin Corade, qui exerce son Art avec tant de bonheur, mais encore M. l'Abbé de Belozane, & quelques autres. Toutefois aïant posé le systême de notre Monde, tel qu'il est, selon l'opinion des plus savans Astronomes, & l'aïant représenté comme un petit globe dans le vuide immense, où il y en pourroit avoir un si grand nombre d'autres, puisque chaque étoile du Firmament en peut constituer un, où elle feroit comme son Soleil; & que si quelqu'Ange nous portoit audessus de ces Étoiles entourées de Pla-

DE MAROLLES. Part. I. 279 netes, comme les nôtres, qui seoient autant de corps solides & opa-sues, nous en pourrions découvrir l'autres au-dessus de notre foible vue lans des distances inégales, lesquelles evec tout notre savoir, nous ne somies pas capables de mesurer, comme surs mouvemens nous font inconas, & ne le sauroient être à l'esprit humain; que même par le moïen de nos telescopes ou lunettes, nous découvrons de tems en tems des Planetes inférieures autour des plus grandes, qui se trouvent dans notre Monde so-laire, comme les quatre Satellites autour du globe de Jupiter, dont les vicissitudes nous sont imperceptibles; que les plus grands Astronomes ne sauroient prédire assurément en chaque climat la pluie ou le beau tems, ce qu'il ne faut pas douter qui ne soit beaucoup plus de leur Jurisdiction que la fortune des Hommes, ou les autres choses contingentes; que les mouvemens célestes, qui sont si divers, & en si grand nombre, ne se trouvent jamais de même façon, par la raison des combinaisons qui sont presqu'infinies, quoique nous en connussions quelques-uns séparément; que par les principes mêmes des Astrologues, qui

font céder le foible au fort, & le particulier au général, il n'y a point de certitude en leur Science; & que les plus grands Hommes dans tous les siécles n'en ont point fait d'état, & s'en font moqués; je ne vis pas que toutes les répliques que ces Messieurs purent faire à toutes ces considérations, susfent capables de me faire changer d'avis, ni aussi que je les eusse pu obliget d'être du mien.

C'est ainsi que nous agitions tous les jours quelque belle question, pour le divertissement de celle qui nous ordonnoit de parler, & qui se plaisoit en cette sorte d'entretien. Aïant fait dessein de voir Dieppe, avant que de s'en retourner à Paris, elle y mena M. de Belozane & moi, avec Mefdemoiselles de Fruges & de Langeron, Filles de beaucuup d'esprit. Ce voiage fut agréable & divertissant; & la ville de Dieppe me parut belle, dans une situation basse, sur le bord de la mer & d'une petite rivière qui tombe dedans, où abordent les Vaisseaux, quand le flux en grossit le canal. Elle y fut trois jours entiers. La Noblesse du Païs lui fit des visites; & le Gouverneur la traita splendidement dans le Château, qui de la montagne où il

Dieppe.

DE MAROLLES. Part. I. 281 est assis, découvre d'un côté une Plage nerveilleuse, & de l'autre un Paisage fort diversifié.

1643.

Là, je méditai sur le flux & le re- Le flux & flux de la Mer. J'admirai ce mouve-le reflux de la ment naturel, dont les causes nous ont été si peu connues jusqu'à présent; & je m'informai de quelques - uns, qui avoient voiagé aux Indes occidentales, si au même tems que nous avons ici le flux, les côtes de ce Païs-là n'ont pas le reflux, comme si l'eau se balançoit tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre? Mais les uns ne m'en purent rien assurer, & les autres m'affirmerent que le flux & reflux se faisoient en même tems de part & d'autre; de sorte que si cela étoit, je conclus qu'il falloit de nécessité que la Mer s'enflat, ou par une certaine raréfaction, ou par des vents cachés, qui lui donnent, comme à un grand corps, une espece de respiration.

Nous y vîmes de grands Vaisseaux à la rade, à une lieue de-là, où Ma-à la rade. dame la Princesse Marie aïant eu la curiofité d'aller, elle se mit dans une Chaloupe de Pêcheur : mais le vent se leva, & la Flotte partit devant elle, tirant deux coups de canon; de sorte qu'elle ne la put joindre, & s'en re-

tourna fort à propos, avec la Marée qui finissoit, pour éviter un grand danger. Cela me fit souvenir d'un son-ge que j'avois eu la nuit précédente, pour un certain débordement d'eaux, que je m'étois imaginé, comme il arrive affez fouvent.

Le fou en doux maifons à Forges.

Elle s'en retourna par Forges, où le feu s'étant mis la nuit à deux maifons proche de la sienne, chacun se leva précipitamment; & nous admirâmes, avec effroi, le ravage qu'il y fit en peu de tems : mais son Altesse, généreuse, donna de l'argent aux Propriétaires pour les rebâtir. Elle partit deux jours après pour s'en revenir; & pour faire plaisir à M. le Marquis de Vardes (10), & à Madame la Comtesse de Moret sa Femme, qu'elle estimoit beaucoup, elle fur coucher à Vardes, qui n'est qu'à une petité lieue de Gournai.

Vardes.

Ce Seigneur vint au-devant d'elle; la reçut magnifiquement, & lui fit le Grand fou- plus long & plus fomptueux fouper que je vis jamais. Il y eut jusqu'à quatorze services; & quoique ce fûr une chose assez extraordinaire, si est-ce que leur extrême politesse, à laquelle

per.

DE MAROLLES. Part. I. 183 n ne s'attendoit point du tout, ne

1643.

permît pas qu'on en eût du dégoût, omme il fut peut-être arrivé, si on eûr prémédité, joint que toutes choes d'ailleurs y furent fort divertissanes par le bon entretien du Maître lu logis, que le tems qui y fut emoloié ne dura non plus qu'à un re-pas ordinaire, où l'on a beaucoup d'apbétit.

Le lendemain Madame la Princesse Marie vint à Trie, Maison de M. de ongueville, où elle avoit été en alant, passa par Gisors & par Pontoise, où elle visita les Carmelites, & vit le Seigneur Montaigu, Anglois, dans la maison qu'il avoit si bien appropriée auprès du Château, & se trouva de retour à Paris vers la fin du mois de

Septembre.

Bien-tôt après M. Hilerin (11), Curé de S. Merri, qu'elle avoit vu à Forges, & dont elle estimoit l'esprit & la piéré, lui vint dire la nouvelle de a mort assez précipitée de M. du Mortde M. Verger de Haurane, Abbé de Saint l'Abbé de S. Cyran, qui ne lui étoit connu que de réputation; mais qu'elle désiroit voir,

<sup>(11)</sup> Jacques Hillerin, Supplément de Moréri de mort le 14 Avril 1669. 1735. Veïcz fon Eloge dans le

& lui témoigna qu'elle étoit touchée d'une perte si considérable. J'avoue aussi qu'elle me fut bien sensible, par la grande opinion que j'avois conçue de ce Personnage, quoique je n'eusse parlé à lui que cinq ou six fois; mais dès la premiere fois que j'eus le bonheur de son entretien, je conçus pour lui toute l'estime qui étoit due à une Personne de son mérite & de sa haute érudition. Il me fit aussi un honneur qui semble peu de chose, mais que j'ai toujours fort chéri, qui fut de désirer de moi quelque tableau de dévotion pour gage d'amitié. Je le priai d'avoir agréable le portrait d'une Tête de Saint Jean dans un bassin, que portoit la Fille d'Hérodias. Il en fit état, pour l'amour de cela même, & l'a gardée jusqu'à sa mort, qui sut l'onzieme jour d'Octobre 1643.

Son Convoi

J'assistai à ses sunérailles, qui se firent par les soins de Monsieur de Barcos (12), son Neveu, & de M. Arnauld d'Andilli, son Ami, dans l'Eglise de S. Jacques du Haut-pas, sa l'aroisse, où il sut inhumé dans un

<sup>(12)</sup> Mattin de Barcos, mort le 22 Août 1678. Voïez le Nécrologe de P. R. le Moréri de 1732, &

le Supplément de 1735, dans lequel on a le Catalogue de ses Ouvrages,

DE MAROLLES. Part. I. 285 cercueil de plomb au côté de l'Autel. Six Prélats honorerent son Convoi de leur présence, savoir M. l'Archevêque de Bordeaux, & Messieurs les Evêques de Belay, de Valence, d'Aire, d'Ûtique, Coadjuteur de Montauban, & de Calcédoine, qui officia.

La Reine Régente donna fon Abbaïe à M. de Barcos fon Neveu, l'aïant refusée à quelques Personnes de condition qui l'avoient demandée, pour l'estime qu'elle faisoit du Défunt. Je fus choist, avec M. de Marcheville, Seigneur d'une vertu exemplaire, pour attester de ses vie & mœurs devant M. le Nonce; ensuite de quoi il obtint ses Bulles de sa Sainteré, & a rétabli dans sa Maison la discipline réguliere, en ceux mêmes qui ne portent point d'autre habit que de Personnes séculieres. Notre Province se glorifie du nom de feu M. de Saint Cyran fon Oncle, le Diocèse de Baïonne est honoré de sa naissance, & Paris garde les cendres de cet illustre Défunt.

Depuis ce tems - là, Madame la Madame la Princesse Marie qui avoit toujours eu Princesse Marie, dans la beaucoup d'inclination à la piété, se retraite, pour mit entierement dans la dévotion, & la piété. choisit pour cet effet des Directeurs séveres, qui lui conseillerent la retraite

286

du grand monde, avec un retranchement de beaucoup de superfluités qui accompagnent d'ordinaire les Personnes de haute condition. C'est pourquoi elle vit beaucoup moins de Compagnies qu'elle n'avoit accoutumé, & se renfermoit souvent avec de bonnes Religieuses, pour être moins distraite dans ses Oraisons, & vaquer aux fonctions d'une solide piété.

Cependant pour essaier de suivre l'exemple d'une vertu si consommée, toute sa Maison se porta au bien; & Ma Version je commençai dès-lors ma Version des Pseaumes des Pseaumes & des Cantiques, avec

des Pfeaumes des Pfeaumes & des Cantiques, avec de Notre-celle des Heures de la Sainte Vierge, dont M. le Chancelier octroïa le Pri-

1644.

puis.

vilege du Roi, dès le vingt-unieme jour de Novembre 1643, & le Livre des Pseaumes, que je dédiai à la Reine, fut achevé d'imprimer le premier jour de Mars 1644. Ces Livres, & sur-tout celui des Heures de Notre-Dame, sont les premiers de cette qualité, après ma Semaine sainte en François, qui aient été imprimés & publiés, avec Approbation des Docteurs & Privilege du Roi; de sorte qu'il y en a eu plusieurs Editions, & ils ont fait la

planche à d'autres qui sont venus de-

DE MAROLLES. Part. I. 287

Or, comme le naturel doux de ette Princesse a toujours été facile à 1644. roire les Miracles, aussi - bien que buleux d'une sons feigneur son Pere, qui, par un enseigne qui rincipe de piété, les admettoit pres-dusing. ue tous, un jour qu'on lui rapporta u'une Enseigne du Pont Notre-Dane, où il y avoit une Vierge peinte, voit versé du sang, d'une blessure u'un Impie, ou un Hérétique, lui voit faite en déchargeaut un pistolet, le en étoit déja persuadée, quand je assurai que cela n'étoit point, & u'il ne pouvoit être dans les desseins e Dieu, qui ne fait point de miraes, que pour autoriser quelque vété importante qui tende à sa gloire; e qui ne se voïoit point ici, où le niracle ne serviroit de rien. Mais ela ne fut pas capable de l'empêcher de roire la déposition de force Gens, qui si en parloient tous comme témoins culaires, ajoutant que cinquante mille ersonnes l'avoient vû comme eux; de orte que pour la contenter, après ii avoir dit qu'il falloit tenir pour axime, qu'en matiere de superstion, le Peuple ne voit pas même ce u'il regarde, je m'en allai fur les eux pour m'en informer plus exacement; & se trouva bien qu'on avoit

tiré un coup de pistolet dans l'Enseigne, sans y penser, mais tout le reste étoit fabuleux, en quoi je ne sus nullement trompé: toutesois on ne laissa pas d'en faire une Image en tailledouce, que j'ai eue entre les miennes; mais ensin on en a supprimé la planche.

La superstition du Peuple.

La superstition s'attacha depuis à une autre petite Image de la Vierge; qui étoit contre une muraille dans la rue S. Honoré, auprès du Couvent des Capucins; de sorte qu'on y venoit de toutes parts, & des Gens y faisoient des péle-rinages piés nus, & passoient des journées entieres à genoux devant elle. Mais enfin les Peres Capucins l'ôterent delà; & par ordre de Monseigneur de Paris, ils la mirent dans une Chapelle de leur Eglise. Ce ne seroit jamais fait, si l'on vouloit dire toutes les forises du Peuple en ces matieres là, quand il n'est pas éclairé de la parole de Dieu; & s'il y est tant soit peu secondé, il ne faut pas douter qu'en ce genre-là, il ne se porte bien-tôt à d'étranges excès.

Dieu m'a fait la grace que pour lmages en aimer les Images, je n'y ai point mis de superstition, & j'en ai fait un recueil si prodigieux, qu'elles se mon-

DE MAROLLES. Part. I. 289 tent à plus de soixante & dix mille; mais c'est d'Images en tailles-douces sur toute sorte de sujets. Je commençai à m'adonner en cette sorte de curiosité, dès l'année 1644; & je l'ai si bien cultivée depuis ce tems-là, & avec si grande dépense, pour moi qui n'ai pas beaucoup de bien, que je puis dire, sans exagération, en avoir de tous les Maîtres qui se sont pu trouver, tant Graveurs que Dessinateurs & Inventeurs, qui sont en nombre

de plus de quatre cens.

J'y ai rangé les Livres de Cartes, d'Ecritures, d'Architectures, de Fortifications, de Sieges, de Circonvallations, de Batailles, de Combats singuliers, de Guerres navalles, de Piéces maritimes, de Paisages, de Villes, de Châteaux, de Mers, de Fleuves, de Fontaines, de Puits, de Vases, de Jardinages, de Fleurs, de Ruines, de Perspectives, d'Horloges, de Cadrans, de Machines, d'Orfévrerie, de Menuiserie, de Gravures en fer & en cuivre, de Broderies, de Dentelles, de Grotesques, d'Animaux, d'Habits de Nations, d'Anatomies, de Portraitures, de Cartouches, d'Antiques, de Bas-reliefs, de Statues, de Cataphalques, de Tombeaux, d'Epitaphes, de Tome 1.

290

1644.

Pompes funebres, d'Entrées de Villes, de Cavalcades, de Devises, d'Emblêmes, de Navires, de Pieces de cabinet, d'Arbres, de Fruits, de Pierreries, de Danses, de Ballets, de Comédies, de Bacchanales, de Chasses, de Faceties, d'Armoiries, de Tournois, de Massacres, d'Exécutions, de Supplices, de divers Jeux, de Fables héroïques & morales, d'Histoires diverses, de Vies de Saints, de Martyrs, de pieces de la Bible, de divers Ordres religieux, de Thèses, grandes & petites, & de plus de dix mille Portraits, sans compter plus de fix - vingt Volumes de Maîtres, entre lesquels sont, pour l'Italie, Augustin Vénitien; Augustin Carrache; André Mantegne, Mantuan, le plus ancien Graveur d'Italie; André del Sarte, Florentin; Andrea Semino, Genevois; Andrea Andreatini, Mantouan, pour le clair obscur; Andrea Potesta; Antoine Gentilesque; Antoine de Correge; Antoine Tempeste, Florentin, pour l'eau forte; Angelo Bronzino, Florentin; Adam Scoltor, Mantouan; Annibal Carrache; Baptiste del More; Benedette; Etienne de la Belle; Baccio Bandinel; Baltafar Prerrucci, Siennois; Barthelemi Passarote, Bolognese; Bernardino Campi, de Cremone; Boca-

Imliens.

DE MAROLLES. Part. I. 291 lini; Camille Porcacin; Caralius; Cherubin Albert; Campagnola; Capitelli; Castiglionus, Genovese; Dominique Barbiere, Florentin; le Dominicain; Il Duche; Eneas Vicus, de Parme; François Mazzolin, Parmefan; François Salviati, Florentin; François Vannius, de Sienne; François Bologne, Florentin, Abbé de S. Martin; François Villamene, Romain; Frederico Zuccharo, & Tadeo fon Frere; Frederic Barroche, d'Urbin; Ferrando Fezonio, de Faïence; François Merlini; François Maffei; Hercules Ferrariensis; Sebastiano del Piombo, Venitien; Julio Clovio, de Croacie; Jules Bonasone; Jean Baptiste Franc, Veronese; Jean Baptiste Fontane; Joannes Baptista Cavalerius; Joannes Majus, Romain; Jerôme Mucian de Bresse; Guerchin; Gorge Vassari; Giorgione de Castel Franco; Girolamo Porro Paduano; Guy Bolognese; Josepin; Jean Baptiste Mantuan; Julles Romain; Julio Campi, de Cremone; Diana Mantuana; George Mantuan; Jacques Palme, Jacques Tintoret, Jacques Bassan, & Jacques Palmette, tous quatre Vénitiens; Jacques Vignole; Léonard d'Elvins, Florentin; Leon d'Avesne; Lombard Lomb; Lobella;

l'Hespagnolet; Lælio da Novellare; Laurentius Garberius; Luc Cangiase, de Gennes; Lucas Penis, Romain; Louis Carrache; Louis Dominicain, Florentin; Martin Basse, Milanois; Michel Ange Bonarote, Florentin; Martin Rota; Michel Ange de Caravage; Marc Antoine; Mazza; Michel Ange Marolli; Marcellus Venustus; Nicolo Peres; Nicollo Nelli; Nicolas Beatricius; Nicolas Florentin; Odeart Fialetti; Paul Veronese; Paul Farinate; Perrin del Vague, Florentin; Pompeio Aquilano; Pietre Perrugin; Pietre Teste; Pietre de Cortone; Paulus Nardinus, Romain; Pietro Paulo Tozzi; Peregrinus Bononiensis; Paulus Gratiani; Polydore de Caravage; Raphael d'Urbin; Raphael de Regge; Raphael Guidi; Raphael Schiaminese; Robetta; Torellus Saraina, de Verone; Rosso Florentino; Sebastiano Serlio; Strada; Suavius; Sylvestre de Ravenne; Sophonisba Gentil-dona, de Cremone; Titian; Ventura Salimbene; Vincent Scamozzi, Vénitien; le Valesio; Zacharias Dolendo.

Pour l'Allemagne & les Païs-bas: Al-Fiamans. bert Durer; Alde Grave; Abraham & Charles Bloemar; Adrian Colar; Adrian Vriez, Antoine, Jean & Je-

DE MAROLLES. Part. I. 293 rôme Wirix; Augustin Ostade; Adrian ! Soulers; Breugle; Barbé; Baliu; Bockland; le Maistre au Caducée; le Maistre aux Chandeliers; Crispin; Crispinian & Magdelaine Passe; Bavur; Corn Corn, Harlem; Corneille Cort; Corneille & Theodore Galle; Claude Danchers; Clock; Crispin Queborne; Dominique Custos; le Delf; Deypenbeck; Does; Ferdinand Franc - flore; Falck; François Pourbuz; George Pens; le Gout; Goltzins; Greutter; Gilles, Jean, Raphael & Juste Sadelers; Georges Moestaer; Grebber; Georges Geldorp; Hopfer; Holbeins; Hondius; Hemskerck; Hollar; Herman Muller; Huberd Gerard, Hollandois; Jacob Bens; Jean Bolfuvert; Jordans; Jacques de Ghein; Isachs; Joannes ab Ach; Juste d'Egmont; I. Zancha, Polonois; Jean Rotenhamer, Josse de Vinghe; Joseph Heins; Jean Livens; Jean Ditmer; Lucas de Leyden; Lucas Cronis; Lucas Vosterman; Lindouen, Kilian; Mathan; Michel Mirevel; Michel Sniders; Martin de Vos; Matthieu Greutter; Marthias Kager; Michel Coccien; Maubeuse; Merian; Malery; Moncorner; Michel Natalis; Paul Rubens; Paul Pontius; Otho &

N iii

94 MEMOIRES

Gilbert Venius; Pierre Jode; Pierre Firens; Pierets; Paul Bril; Nicolas de Brun; Quelinus; Robert Pr. Pal. Reinbrand; Stachade; Suinderoph; Schut; Soutman; Spranger; Stradan; Saenredan; SpirinxTeniers; Théodore de Bry; Vandeich; Vanulich; Vanveld; Vanmol; Vanlochon; Vanmerln; Vanbroon; Valdor, & autres.

François.

1644.

Pour la France & la Lorraine: Abraham Bosse; l'Aleman; Augustin Quefnel; Adrian Souler; Belange; Bunel; du Breuil; Blanchar; le Brun; Brebiette; Boucher; Bourdon; Boulanger; Briot; du Bois; Claude Vignon; Claude Melan; Couvai; Champagne; Chapron; Charpignon; Corneille; Caron; Claude la Dame; de Courbes; Charles & Jean Sarasin; Claude le Lorain; Charles Audran; Daniel du Moutier; Daniel & JeanRabel; Denisot; Etienne de Laune; Etienne Moreau, de Rheims; Ecman; Eustache le Sueur; Erar; la Fage; Freminet; François Perier; François Chauveau; François Dellarame; François Peintre de Tours; François & Jean Poilli; Frosne; Gilles Rousselet; Georges Huret; Guillaume Perelle; Ganiere; des Hayes; la Hyre; Herman; Herbin; Hierôme, & Claude David; Jacob de Bie;

DE MAROLLES. Part. 1. 295 Jacques Calot; Jean Morin; Jacques Stella; Sebastien Vouillemont; Jean Marot; Jacques Toutin; Jacques Grand-homme; Jacques du Cerceau; J. Picart; Jean Trochel; Langot; du Loir; Lenfant; Léonard Gaultier; Michel l'Afne; Michel Dorigni; Matthieu; Mignar; Melchior; Tavernier; Nanteuil; Nicolas Cochin; N. Prevôt; N. Regnesson; N. de Son; N. Perei; Nocret; Perret; le Poussin; Pierre Daret; Pierre Scalberge; le Paultre; Philippe Thomassin; Remy Vibert; Ragot; Robert Boissart; Simon Vouet; Silvestre; Tetelin; Thomas de Leu; & plusieurs autres (13).

J'ai aimé cette forte de curiosité, dès les premieres années de ma jeunesse; mais je ne l'ai point cultivée que depuis le tems que j'ai marqué; & de ce que je l'ai préférée à la passion des Tableaux, dont j'ai fait aussi beaucoup d'estime, c'est que je l'ai trouvée plus proportionnée à mes forces, & qu'elle sert davantage, que celle des Tableaux, à croître les Bibliotheques, puisqu'on

genville, le Moréri de 1732, & le Supplément de 1735, le Dictionaire portatif des beaux Arts, de M. Lacombe, &c.

<sup>(13)</sup> On pourra connoître tous ceux que l'Abbé de Marolles vient de nommer dans cette longue Lifte, en confultant les Vies des Peintres de M. d'Ar-

en fait des Livres. Que si nous avions en France une douzaine de Curieux en ce genre-là, & sur-tout entre les Gens de Condition, à qui les richesses ne manquent point, il ne se trouveroit pas assez de Tailles-douces, pour les contenter; & les Œuvres de Lucas, d'Albert Durer, de Marc Antoine, & des Petits-Maîtres; que nous achetons des quatre & cinq cens écus, chacunes, quand elles sont paufaites, en vaudroient trois fois autant : ce qui à peine seroit croïable à nous-mêmes, si l'expérience ne nous en avoit convaincus. Cependant les Pieces les plus cheres sont celles qui trouveroient le plus de débit parmi les Curieux; & ceux qui ont été, une sois touchés de cette sorte d'affection, ne la sauroient presque abandonner, tant elle a de charmes, par son admirable variété. Il me semble que les Princes & les Seigneurs, qui font des Bibliotheques, n'y devroient pas négliger ces fortes d'Ouvrages, qui en valent bien d'autres, & qui contiennent une partie considérable des belles connoissances, sur divers sujets; mais je n'en connois aucun qui s'en soit encore avisé, si ce n'est pour les Médailles, & pour quelques Livres de Fleurs, d'Architecture,

de Géographie, de Machines & de

Mathématiques.

Aïant perdu, dès l'année précédente, un illustre Ami, Personne de condition, que j'honorois beaucoup, M. le Baron de Neuvi \*, qui depuis qu'il eut quitté la soutane pour prendre Frere puiné de M.leMarquis l'épée, signala son courage & sa va-d'Hervaux. leur, & fut tué à la bataille de Rocroi; celle-ci me procura la précieuse connoissance de Monsseur l'Abbé d'Es- M. l'Abbé trées (14), par le moien de Messieurs ses Oncles de Bethune, & M. l'Evêque de Maillezais, quand il sourint, avec rant de gloire, des Thèses en Grec & en Latin, sous le Professeur Duleus, & qu'aïant souffert l'examen de M. le Chancelier de l'Eglise de Paris, qui eur grand sujet d'admirer ses réponses, il reçut, avec beaucoup de louanges, les enseignes honorables du degré où il aspiroit dans l'Université. Depuis, ce jeune Prélat, orné de toutes les vertus de l'ame, aussi-bien que des belles qualités du corps & de l'esprit, se rendit en peu de tems capable de répondre sur les bancs de Théologie, pour entrer en Licence,

(14) Célar d'Estrées, chal de France, & de Fils de François Annibal Marie de Bethune-Selles, Duc d'Estrées, Maré- mort le 1 Janvier 1714.

où il sit rous ses Actes avec un succès merveilleux, aïant eu pour témoins du premier, son Altesse roïale, bien que les Théses ne lui fussent pas dédiées, mais à son Eminence M. le Cardinal Mazarin. Depuis, ses mérites, autant que sa naissance illustre, & le crédit de M. le Maréchal son Pere, l'ont élevé à la dignité Episcopale, aïant été nommé (15) par le Roi à l'Evêché de Laon, vacant par la mort de M. de Nangis, qui avoit succédé à son Frere Philbert Brichanteau. Abbé régulier de Ste Genevieve (16). M. de Lau- L'estime qu'il fait de M. de Lau-

coy.

noy (17), Docteur en Théologie, l'un des premiers Hommes du siècle, en science & en probité, est une marque de son jugement; & certes aiant un tel Personnage auprès de lui, il ne le peur conserver avec trop de soin ; c'est un trésor qui ne se peut assez chérir;

(15) Au mois de Février 7653.

(16) C'est tout le contraire. Ce fut Philibert de Brichanteau qui fuccéda, dans l'Evêché de Laon , à fon Frere Benjamin de Brichanteau, Fils d'Antoine, Marquis de Nangis. Ce ne fut pas non plus Philibert qui fut Abbé de Ste Genevieve, mais Benjamin qui avoir fait prefession dans. cette Abhaïe. Voïez le nouveau Gallia christiana, Tom. IX, p. 556, 557. Benjamin mourut en1619, & Philibert n'est mort qu'en 1652.

(17) Jean de Launoy, Docteur en Théologie, de la Maison de Navarre, si connu par son érudition, & la multitude de ses Ou-

vrages ..

DE MAROLLES. Part. I. 199 & quand le vertueux & sage Ecclésiastique, M. Salei, qui a pris tant de soin de ses premieres Etudes, ne lui auroit point rendu d'autres services, que de lui avoir donné une si bonne connoisfance, il lui seroit assez obligé d'un a grand bien qu'il lui a procuré. Je me ressouviens avec joie d'avoir écouté, en ma jeunesse, les mêmes Professeurs que lui; nous avons étudié ensemble sous le Régent Pâris, dont j'ai parlé au commencement de ces Mémoires; & comme il étoit toujours des meilleurs Ecoliers de la Classe, je puis croire qu'il a gardé le même avantage entre ses Confreres d'une Eglise illustre, & que sa capacité le lui conservera en quelque lieu qu'il se trouve. Pour M. de Launoy, outre la réputation qu'il s'est acquise dans les Lettres saintes, par une étude assidue & profonde qu'il a faire jusqu'ici, ses écrits & sa conversation l'ont fait assezconnoître. Il a trouvé l'art de découvrir les vérités les plus cachées; & ceux qui les aiment lui en favent autant de gré, que les Gens, qui sont incapables de les reconnoître & de les honorer, ont cru avoir de sujets de se plaindre de lui, pour avoir fait de si glorieuses conquêtes. Ils ne lui fauroiens

pourtant rien reprocher; & il n'a pas été possible jusqu'ici à ses Adversaires de le convaincre de la moindre fausseté, ni d'avoir fait une mauvaise induction sur les témoignages des Ecrivains touchant les points qu'il a examinés. Il est vrai que tout ce que nous avons vu de lui, est peu de chose, en comparaison de ce que nous en devons esperer, s'appliquant, comme il fait, à des études très sérieuses sur des sujers importans; mais les plus habiles y trouveront toujours beaucoup à profiter, soit en sa méthode, soit en la connoissance certaine des choses, dont l'Eglise pure ne trouvera pas moins de sujet de se glorifier, que la superstition infâme en aura de s'affliger.

M. le Prince Casimir de Pologne

Quelque tems après, le Prince Jean Casimir, Frere d'Uladislas, quatrieme du nom, Roi de Pologne, étant sorti du Bois de Vincennes, où il fut amené des frontieres du Roïaume, parcequ'il dissimuloit sa qualité, voulant passer en Espagne, dont l'on put croire qu'il prenoit les intérêts contre la France, j'eus l'honneur de l'aller saluer en son logis, qui étoit l'Hôtel des Ambassadeurs extraordinaires, & de lui faire compliment de la part de Madame la Princesse Marie. Il reçus

DE MAROLLES. Part. I. 301 cette civilité à beaucoup de faveur, me témoigna l'estime particuliere qu'il faisoit de cette Princesse, dont le mérite & la réputation lui avoient donné tant de passion de la voir; & de fait, sans attendre qu'il eût salué le Roi, (car il ne l'avoit point encore vu depuis fa fortie du Bois de Vincen-nes) il la vint visiter le lendemain, incognità, si l'on peut user de ce terme, pour éviter la cérémonie, où je ne laissai pas de l'aller recevoir au bas du degré, comme un Seigneur de grande qualité, que trois ou quatre Gentils-hommes suivoient. Il sur une honne heure en conversation avec elle, & me fit l'honneur de me témoigner, en descendant, le ravissement qu'il avoit eu de tant de perfections qu'il avoit vues en une seule personne.

Il y revint depuis avec toutes les Konopas marques de sa dignité, accompagné du Comte Konopaski, l'un des plus agréables & de plus accomplis Seigneurs, je ne dirai pas seulement de sa Cour, mais qui eussent paru depuis fort long-tems parmi nous; & si la mort ne l'eût point prévenu en la vigueur de son âge, comme il s'en retournoit en son Païs, à la suite de son Prince, il y eut été honoré des plus

grandes Charges de l'Etat. Il avoir embrassé la Condition ecclésiastique, dans laquelle il avoit trouvé des Abbaïes considérables, & pouvoit aspirer aux premieres Evêchés.

Cecile Renée, Reine de Pologne.

Uladislas. IV, Roi de Pologne.

aux premieres Evêchés.

Cependant la Reine de Pologne, Cecile Renée d'Autriche, Fille de l'Empereur Ferdinand, vint à décéder (18), ne laissant qu'un Fils unique, le Prince Sigismond Casimir, qui mourut depuis en bas âge; & le Roi Uladislas, quatrieme du nom, se voïant veuf, reprir facilement les pre-mieres inclinations qu'il avoit eues quelques années auparavant pour Ma-dame la Princesse Marie, dont la beauté & les grandes qualités étoient admirées de toute la terre ; car il est vrai qu'on avoit parlé de ce Mariage dès le vivant du Roi Sigismond, & de M. le Duc de Mantoue, quand il n'étoit encore que Duc de Nevers, & qu'Uladislas n'étoit encore que Prince de Pologne. Mais l'âge peu avancé de la Princesse, outre les divers troubles qui s'émurent dans cet Etat, & les recherches qu'en fit Son Altesse roïale, M. le Duc d'Orléans, empêcherent alors l'accomplissement de ce dessein.

DE MAROLLES. Part. I. 303

Le Roi de Pologne en fit donc parler, & la chose fur ménagée avec tant de prudence & de discrétion, que la Mariage de Cour l'eut non-seulement agréable, mais qu'elle y trouva encore ses intérêts, pour la gloire de l'Etat.

Le Seigneur Gerard, Comte d'Enhof, Palatin de Poméranie, fut envoïé Ambassadeur exprès pour en ache-Pomeranie. ver la négociation & le Traité de Mariage, qui fut enfin signé le vingt-sixieme jour de Septembre 1645, à Fontainebleau, par Guenegaut & de Lomenie, Sécretaites d'Etat, en présence de Leurs Majestés, & de plusieurs Princes & Seigneurs, où assisterent aussi les Cardinaux Bichi & Mazarin; & fut dit : Que la dot de la Princesse Marie Louise de Gonzagues & de Cleves, mariée comme une Fille de France, seroit de sept cens mille écus.

Je n'en vis pas la cérémonie, parceque je ne fus point à Fontainebleau : mais j'en ai su toutes les particularités; & quelque tems après le Seigneur Opalinski, Palatin de Pofnanie, Ambassadeur extraordinaire du Sérénisfime Roi de Pologne, vint en France, accompagné de l'Illustrissime Seigneur Jean de Lesnau, Evêque de Varmie, avec un Mandement spécial

Pologne.

1645.

Palatin & Pofnanie.

304 MEMOIRES

pour épouser Madame la Princesse Marie, au nom de ce Roi.

L'Entrée de ces Ambassadeurs, qui fut magnifique, se fit à Paris au mois d'Octobre, & parut d'autant plus éclarante qu'elle se vit aux flambeaux, & que les Ambassadeurs, avec toute leur suite, étoient richement vêtus à la mode de leur Païs; ce qui embellit merveilleusement la Cavalcade. vinrent loger à l'Hôtel de Vendôme; & dès le foir même, le Palatin &

orcie.

Audience se-l'Evêque, aïant demandé une audience secrete de Madame la Princesse Marie, avant même que d'avoir salué le Roi, je les allai recevoir de sa part au bas du degré, & leur fis compliment en Latin. Ils me répondirent en la même langue, qui leur étoit familiere, & furent reçus sans cérémonie, avec cet air majestueux & doux, que l'on a toujours tant admiré en cette Altesse, qui commença dès - lors à recevoir le titre de Majesté, que ces Seigneurs lui donnerent, dans le dessein du Roi de Pologne, & dans la vue de ce qui s'en étoit déja passé à Fontainebleau.

Deux jours après, ils y revinrent en cérémonie, & j'eus l'honneur de les cérémonie. complimenter encore à la descente de

DE MAROLLES. Part. I. 305 leur carosse, leur témoignant la joie qu'auroit Madame la Princesse de voir Leurs Excellences » qui la visitoient de " la part d'un si grand Roi, dont elle ne » se tenoit pas moins glorieuse, qu'elle » avoit de desseins de lui plaire, & de » le servir. Qu'au reste, elle savoit le » mérite particulier & la condition de " leurs Personnes, & qu'elle m'avoit » commandé de leur dire, par avance » de sa part, l'état qu'elle en faisoit; " mais qu'elle en réservoit beaucoup » plus de ressentimens en son cœur, » qu'elle ne se pouvoit promettre elle-" même de leur en pouvoir exprimer. " La Réplique des Ambassadeurs fut pleine de civilité; & la chambre où ils furent reçus, parée des meubles de la Couronne, comme tout le reste du logis, se trouva remplie de Dames & de grands Seigneurs, qui purent témoigner de la grace nompareille avec laquelle la Princesse, qui se voioit à la veille d'être Reine, les vint recueillir à la porte de sa chambre, où elle étoit venue de sa place qu'elle occupoit sur un haut dais, dans la balustrade de son lit.

L'entretien en fut agréable, & les Personnes de condition qui s'y trouverent, aiderent sort à faire les honneurs 306 MEMOIRES

1645.

Madame

Princelle.

Candé.

de la Maison, qui ne désemplissoit point. Cela dura huit ou dix jours de la même forte; & la veille de la gran-de Cérémonie, Madame la Princesse de Condé, qui depuis quelques années avoit fait une liaison d'amitié fort étroite avec Madame la Princesse Made rie, la vint visiter & souper en fade miliarité avec elle, lui disant même qu'après cela, il ne lui resteroit plus que l'honneur de la suivre par-tout; mais qu'elle ne vouloit pas laisser échapper le peu de tems qui lui restoit pour prendre encore les avantages que son

Le lendemain dès les huit heures du matin, un Pere Jésuite Polonois lui apporta, de la part du Roi de Po-Anneau de la logne, un diamant de vingt-cinq mille écus; & lui aïant fait son compliment en Latin, je l'expliquai à Son Altesse, qui remercia le Roi d'un si noble préfent, & dit au bon Religieux, qu'elle

recevoit avec respect le gage de l'affection d'un si grand Prince, & qu'elle

rang & sa qualité lui donnoient.

le garderoit cherement pour l'amour de Ini.

Puis étant habillée, quand elle se fut rangée au Palais roïal, où se de-Cérémonie voit-célébrer la Cérémonie de son Mariage, l'heure en étant venue, & tou-

part du Roi.

des Noces rotales.

DE MAROLLES. Part. I. 307 tes choses se trouvant prêtes pour cela, dans la Chapelle du l'alais, qui joint la Gallerie d'en-haut; le Roi & la Reine l'y amenerent par la main, pafserent devant elle, & le Palatin de Posnanie entra ensuite, accompagné de Son Altesse roïale Monseigneur le Duc d'Orléans. Là donc, en présence de M. le Cardinal de Lyon, grand Aumônier de France, & de M. l'Archevêque de Tours, premier Aumônier de M. le Duc d'Orléans, de l'Evêque du Puy, premier Aumônier de la Reine, de M. l'Evêque d'Orange, tenant lieu de premier Aumonier de la Reine de Pologne,& de quelques autres Prélats & Grands du Roïaume, M. l'Evêque de Varmie, destiné pour faire la Cérémonie, aïant la Mitre en tête, & le reste des ornemens Pontificaux , délegué pour cet effet , donna la Bénédiction nupriale, mit la bague bénite au doigt de la roïale Epouse, & aussi-tôt-on lui mit sur la tête une Couconne d'or, enrichie de diamans d'un orix inestimable, qui avec le reste de ses vêremens somptueux, ajoutoit un houveau lustre à celui de sa beauté. Puis le Roi & la Reine lui donnerent a main droite, & assista en cet état la Messe, qui fur célébrée pontisi-

calement par le Prélat qui avoit reçu les promesses sacrées de l'Alliance roïale, aïant derriere elle, sur le bord du marche-pié, le Seigneur Opalinski, Palatin de Posnanie, comme derriere le Roi étoient Monsieur, Son Altesse roïale Monseigneur le Duc d'Orléans; & derriere la Reine, Madame la Princesse de Condé, & quelques autres Dames; car je n'ai pas bien mémoire de cette particularité, quoique je tâchai d'y observer toutes choses fort exactement, m'y étant trouvé par la permission qui m'en fut donnée, avec quelques personnes attachées, comme moi, dans les intérêts de la Reine de Pologne.

Diner roïal.

Au fortir de la Chapelle, Leurs Majestés se vinrent mettre à table, où la plus honorable place sut donnée à la Princesse couronnée, entre le Roi & la Reine; du côté du Roi, Monfieur, & Son Altesse roïale; & du côté de la Reine, le Seigneur Opalinski, Palatin de Posnanie, & l'Evêque de Varmie.

Ensuite la Reine de Pologne sur amenée à son Hôtel de Nevers avec une pareille pompe, honorée de la compagnie du Roi & de la Reine; & le Peuple, assemblé dans les rues,

DE MAROLLES. Part. I. 309 c sur le Pont-neuf pour la voir paser, admira l'éclat de cette Majelté, omme un nouvel Astre qui brilleroit

1645.

ntre les feux du Ciel. Depuis cette grande journée, jus-u'à celle du départ, la Reine de Poogne fut toujours servie par les Offiiers du Roi; elle fut visitée en céémonie de Leurs Majestés, de la complimens leine d'Angleterre, de Son Altesse nie. biale, de M. le Prince de Condé, le Madame la Princesse, de son Emience même, & des Grands de la Cour. Le Parlement la vint saluer en obbe rouge, où M. Molé, premier résident porta la parole, avec sa graité & son éloquence accoutumée; la Chambre des Comptes & la Cour des Aides en firent autant; le Châtelet, la Ville avec le Gouverneur, & l'Uniersité, assistée de tous ses Supôts, lont le Sieur du Moutier, alors Receur, porta la parole, & harangua en rançois fort éloquemment. L'Eglise le Paris, & les principales Commuhautés ecclésiastiques, suivirent cet xemple; & tout le Clergé de France, qui étoit lors assemblé par ses Dépués, lui fit un compliment fort respecueux, par la bouche de M. l'Archerêque d'Auch; & M. l'Evêque d'O.

range se tenant derriere la chaise de la Reine, un peu à côté, à cause de la Prélature, & de sa charge d'Orateur, lui aidoit à faire ses remercimens quand il en étoit besoin, par l'ordre qu'il en avoit reçu de M. le Cardinal Mazarin, premier Ministre de France.

de Pologne fices.

Elle rendit ses visites à Leurs Marend ses vi- jestés, & reconnut, avec beaucoup de sincérité, les obligations qu'elle avoit à son Eminence, pour tous les bons offices qu'elle en avoit reçus. Elle fut chez la Reine d'Angleterre, & au Palais d'Orléans, où comme l'Abbé de la Riviere lui eut dit qu'il avoit souhaité passionnément de la voir Femme de Monsieur, elle lui repartit en riant, que Monsieur n'étoit pas Roi, & qu'elle étoit destinée pour être Reine.

Au bout de quelques jours, afin de se reposer un peu de la fatigue de toutes ses Grandeurs, & vaquer à sa piété ordinaire, elle se rerira au Monastere du Port-roïal, où elle acheva de faire sa Maison, & de donner ordre pour l'équipage de son voiage, à quoi elle avoit déja travaillé. Premierement elle reçut de la main du Roi

Cuébriant.

Madame de & de la Reine, Madame la Maréchale de Guébriant, Personne de condition, & d'un mérire extraordinaire, pour

DE MAROLLES. Part. I. 311 honorer sa conduite; M. l'Evêque d'O-

range pour haranguer & parler en son nom en plusieurs occasions, qui se devoient offrir fur le chemin; & Madame

d'Aubigni, pour demeurer auprès d'elle, en qualité de sa Dame d'honneur.

Si le Roi de Pologne eût trouvé bon qu'elle eût mené un Pere Jésuite pour son Confesseur, elle eût infailliblement choisi le R. Pere Haineuve, que ses Livres & sa dévotion ont rendu neuve. célebre dans fa Compagnie. Mais cela n'étant plus en son choix; pour ne faire aucune chose qui pût déplaire au Roi son Epoux, elle eur agréable M. de Fleuri, Docteur de Sorbonne (19), M. de Flouri que je lui nommai, à la recommandation de M. Hennequin & de quelques autres de mes Amis, outre que sa piété & son érudition m'étoient assez connues pour le considérer de moi-même en cette occasion.

Elle voulut bien aussi que je lui présentasse une vertueuse Femme, appellée Madame de Rançai, pour être Gouvernante de ses Filles, dont quelqu'autres lui avoient déja parlé. Au reste

1645.

Pere Hais

<sup>(19)</sup> Parmi les Lettres beaucoup qui sont adresses de la Mere Marie Angeli- à la nouvelle Reine de que Arnauld, Abbesse de Pologne, & à M, de Port - roial , il y en a Fleuri.

I645.

elle ne se défit d'aucuns de ses Domestiques ordinaires, & les emmena tous, excepté sa vieille Dame d'honneur, autrefois sa Gouvernante, appellée Madame de Breuilbaud, qui étoit malade au lit, de la maladie dont elle

Elle eut la bonté d'oublier, à ma

mourut quinze jours après.

très humble priere, le sujet d'une plainte qu'elle faisoit contre un Gentilhomme qu'elle avoit mis dans l'un de ses Châteaux, pour n'avoir peut-être pas conservé tout le respect qu'il devoit à ses volontés. Elle mit en considération l'estime que je lui avois toujours faite des Vers de M. de Saint Amant, qu'elle avoit oui quelquefois de ses Poèmes sérieux avec beaucoup de plaisir, & le retint au nombre des Gentilhommes de sa Maison, avec une pension de trois mille livres, qu'elle lui octroïa par Brevet qu'elle en fit expédier exprès. Elle trouva bonne aussi la recommandation que je lui fis pour M. de Voiture, qui eut l'honneur de la servir en qualité de Maître-d'hôtel, chez le Roi, lui aïant été libre d'en prendre un autre, si elle eût voulu, par le choix que lui en avoit donné M. le Prince de Condé, en qualité de grand Maître; quel-

qu'un

Voiture.

S. Amant.

DE MAROLLES. Part. I. 313 qu'un aïant essaïé de nuire à M. de Voiture, dans l'esprit de cette roïale Princesse, & sur tout par le jugement peu avantageux qu'on lui fit d'une petite Poésie qu'il avoit composée cette année-là, quoiqu'elle fût très jolie, & digne de l'esprit de son Auteur. Elle vit, avec une douceur nompareille, toutes les Personnes que je lui présentai, pour avoir l'honneur de lui faire la révérence; me donna même quelques petits emplois pour son fervice, dont je m'acquittai avec grande joie, & avec tout le soin qui me fut possible; me permit de faire graver son Portrait par le burin de Melan, que la Postérité aura de la peine d'égaler en le voulant imiter; & le récompensa roïalement de sa peine, comme fit ceux qui eurent le bonheur de la fervir; & étendit ses libéralités à plusieurs qu'elle estima en avoir befoin.

1645.

Melani

Cependant Madame la Princesse Anne, sa Sœur, se maria avec M. le Prince Edouard, Palatin, qui se sit Catholique, de Protestant qu'il étoit auparavant (20). Ce qui ne se sit pas

M. le Prince Palatin.

(10) Ce Mariage se sit Rhin. Anne de Gonzagues en Avril 1645. Le Prince mourut le 6 Juillet 1684. Edouard étoit Edouard de Voïez les Additions. Bayiere, Prince Palatin du

Tome I.

314

1645.

avec grand éclat, quoique le parti fûr fortable, & qu'il eût été difficile de faire choix d'une plus haute Alliance pour la dignité de l'extraction. Il fut même accompli si fecretement, à l'égard de quelques-uns, que plusieurs de la Maison ne s'en apperçurent pas; mais quand il fut connu, il fut loué de tout le Monde, & ensin approuvé de la Cour, qui n'ignoroit pas les avantages de cette Princesse, & qui savoit le mérite & les grandes qualités de M. le Prince Palatin.

Départ de la Reine de Pologne.

Quand l'Equipage roial de la Reine de Pologne fut achevé, & que le jour de fon départ fut arrivé, chacun prit congé d'elle; & parceque la journée se trouva fort pluvieuse, on eût dit que le Ciel de Paris joignoit ses larmes à celles du Peuple, qui la vit partir en pleurant elle-même, quoiqu'elle ne sortit de son Païs, que pour aller monter sur le Trône d'un Empire slorissant. Cela se sit encore avec magnificence; & le Roi la voulut accompagner lui-même jusqu'à la moitié du chemin de S. Denis, où elle sur coucher, & y séjourna même deux ou trois jours, attendant que le reste de ses Gens sussent de son voiage, qu'a

DE MAROLLES. Part. I. 315 écrite avec tant de soin & de diligen-

ce M. le Laboureur, Gentilhomme de la suite de Madame la Maréchale de boureur. Guébriant, quels en furent le succès

& la magnificence (21); c'est pourquoi, comme je n'y ai point eu de part, si ce n'est par les souhaits que

i'ai toujours faits pour la gloire, & pour les prospérités d'une si grande Princesse, je m'abstiendrai d'en parler, n'aïant pas ici dessein d'écrire

l'Histoire de sa belle vie, mais seulement quelques particularités des choses que j'ai vues, ou qui me peuvent

concerner dans une condition privée.

Depuis que la Reine de Pologne Bouceurs de s'en fut allée, & qu'il me fut aifé de la condition connoître qu'elle n'avoit pas jugé à privée. propos de me procurer des Charges ou des Emplois par son crédit, ou par sa recommendation, je n'eus pas de peine à ôter de mon esprit la pensée de tout ce qui s'appelle Fortune, dans le Monde, & à faire choix d'une vie assez retirée; de sorte que je puis dire, avec beaucoup de vérité, que je ne me suis pas fort impatienté depuis ce tems-là de faire des visites de Cour, ou d'y chercher de la faveur, & mê-

<sup>(21)</sup> Cette Relation, qui primée à Paris en 1648, est très curieuse, a été im- in-4.

me de la réputation, par des complaifances serviles, ou du moins fort assidues : car m'étant appliqué plus que jamais au fouci de l'étude, il me femble que je n'ai pas fort témoigné qu'il me fût resté beaucoup de passion pour tout le reste.

Réflexions fur la condi-

Il fallut donc commencer à se pursur la condi-dition de la ger des teintures que me pouvoient vie privée. avoir laissées dans l'esprit les sumées de la Cour; ce qui ne me fut pas fort difficile: puis je me privai volontiers de tout ce qu'on appelle divertissement du grand Monde & douceurs de la vie; mais qui, pour en parler sainement, ne sont ni divertissement solides, ni douceurs de la vie, si pures, qu'il ne s'y trouve, parmi, beaucoup d'amertumes. La vraie Philosophie se contente de peu de chose, & celle des belles ames se passionne davantage pour le bien public, que pour l'inté-rêt particulier. Il faut avouer néan-moins qu'il y en a peu qui foient au-jourd'hui touchés de ce sentiment; & l'expérience nous fait voir tous les jours, que la cause commune n'est pas toujours la mieux désendue, J'ai connu des Personnes de condition, qui appellent pédanterie, ou sottise, ce qui faisoit autresois les bons Citoïens, ou DE MAROLLES. Part. 1. 317 1645.

les bons François. Ces illustres Romains, à qui l'Antiquité a donné de si grandes louanges, pour s'être dévoués pour le salut de la Patrie, n'avoient pas le fens commun, si tout le monde étoit de leur avis ; & plusieurs de nos Politiques aimeroient mieux que tout l'Etat pérît, que d'avoir perdu le moindre de leurs plaisirs. Si quelqu'un pouvoit avoir toutes les Charges & tous les Bénéfices du Roïaume, il y a tel homme qui ne s'en tiendroit pas trop chargé, & n'en voudroit pas faire la moindre part à quelqu'un. Il n'y a rien pour les Gens de mauvaise fortune, que les fardeaux pesans; & ceux, qui sont en autorité, accablent les foibles, ou n'ont pas grand souci des choses qui les concernent. Ils ne veulent rien avoir de commun avec eux, ou du moins si peu, que cela ne paroisse point du tout.

Comme je disois quelque chose de semblable à un Prélat parfairement éclairé, & qui joint la modestie & une extrême douceur, à sa haute qualité, au moins, me répliqua-t-il, ne présumera-t-on rien de semblable de de Prélat. ceux de notre Condition, & nous fommes tous si conformes en toutes choses, qu'ôté la Jurisdiction que nous avons

jugé à propos de marquer par la Croix pectorale, & par le Camail que nous portons sur le Rochet, & quelquesois le violet dans l'Habit ordinaire, à peine connoîtroit - on quelque différence entre les Evêques, & ceux du fecond Ordre. Je lui répondis que c'étoit peu de chose que l'Habit, & que néanmoins l'usage y avoit mis assez de différence, quand Messieurs de l'Assemblée générale du Clergé de France n'auroient point fait un article exprès, pour réserver aux Evêques seuls la Croix pectorale, & le Camail sur le Rochet, à l'exclusion des Abbés qu'on appelle Commandataires, & autres Prélats inférieurs; mais que ni les uns, ni les autres, aïant le pouvoir d'officier en Habits pontificaux, ne devroient jamais porter cette Croix pectorale, selon le Cérémonial romain, que lorsqu'ils sont revêtus pour célébrer: qu'au reste, les Abbés qu'on appelle Bénis la prétendent porter également de droit, & que le pouvoir d'être bénis, & d'officier en Habit pontifical, n'est point interdit aux Abbés, par les concessions des Papes, ni même à beaucoup de Doiens, ou de Trésoriers d'Eglises collégiales, & que des simples Religieuses, comme

DE MAROLLES. Part. 1. 319

celles de Monsieur de Geneve, portent bien des Croix pectorales, sans pré-tendre de Jurisdiction : que pour le Camail sur le Rochet, ce n'est autre chose que ce Chaperon noir, que tous les Prêtres, habitués dans les Paroisses de Paris, portent en Hiver sur leurs Surplis, & qu'il y a lieu de s'étonner qu'on ait voulu faire une constitution expresse de ces choses-là, qui d'elles-mêmes ont tant d'indifférence, & fur-tout fans avoir oui les raisons de ceux qui, sans être Evêques, y pourroient prétendre quelque droit; mais que le principal consiste à chasser les abus qui engendrent la corruption des mœurs & de la Doctrine : que la fuperstition est une dangereuse peste, qui met les consciences en repos, au milieu des orages que fuscitent les délices, l'avarice & l'ambition : qu'il y faudroit apporter un prompt re-mede, mais qu'on en a peu de souci: qu'on ne s'arrête bien fouvent qu'à des choses superficielles, & qu'on néglige les solides : qu'on tient même pour maxime, qu'il ne faut pas toujours détromper les peuples, & qu'il feroit dangereux de leur apprendre les grandes vérités; d'où vient que plu-seurs ne veulent pas qu'ils aient l'in-

1645.

Du Camail.

O iv

320 MEMOIRES

1645.

telligence des Prieres de l'Eglise; mais qu'il est bon qu'ils soient persuadés de tout ce qu'ils disent des Images miraculeuses, & des saintes Reliques, qu'ils ont en si grande vénération, quoiqu'on y eût mêlé, parmi, une in-finité de fables. Ce vertueux Prélat en leva les yeux au Ciel, & dit que Dieu auroit toujours soin de son Eglise, que cette divine Epouse étoit sans tache, & que sa conduite étoit infaillible; mais que cela n'empêchoit pas que les vices & l'ignorance n'y fissent des ravages prodigieux parmi le peuple, sous prétexte même de piété, sans qu'il en fallût blâmer les Conducteurs, qui n'y peuvent pas toujours remédier; & ce qu'ils pourroient avoir eux mêmes de part en con défaurs eux-mêmes de part en ces défauts, ne vient point de l'esprit principal, qui en a le suprême gouvernement, mais de l'infirmité humaine : dont je me sentis pleinement satisfait. Et ce que j'en avois dit, n'étoit pas tant pour former des difficultés, & pour en être instruit, que pour l'édification d'une Personne de Qualité, qui atten-doit sur ce sujet les réponses de ce ju-dicieux Prélat, mais qui ne vouloit rien prononcer sur ce qui avoit été dit touchant le vingt-neuvieme Ar-

DE MAROLLES. Part. I. 321 ticle de la Déclaration de l'Assemblée, où il avoit souscrit.

Etant tombé malade sur la fin du Carême de l'année 1646, les Médecins, qui me traiterent, me jugerent Grande masen très grand danger, ce qui fit courir le bruit de ma mort; de sorte que quelques-uns demanderent mes Bénéfices; & les aïant obtenus, j'ai oui dire qu'ils prirent grand soin de s'informer de l'état de ma santé. Mais enfin il plut à Dieu de bénir les remedes qui me furent administrés par le Sieur de la Vigne (22), l'un des premiers Hommes du monde en son Art, & l'un de mes chers Amis, sur les ordonnances de M. Guenaud (23), célebre Médecin de la Faculté de Paris, & de M. Vaultier (24), qui devint alors premier Médecin du Roi.

La Vigne:

Guenaudl

Vaultier.

Je fus donc remis sur pié, incontinent après Pâques, dont je rendis graces à Dieu, aussi-bien que de la rési-

(22) Michel de la Vigne, de Vernon en Normandie, Auteur de plusieurs difcours, en particulier contre Théophraste Renaudot. On en parle dans le Moreri de 1732, & dans le Supplément de 1735. Il étoit Pere de Mademoiselle Anne de la Vigne, Lont on a des Poésies françoises, fort délicates. (23) On en a parlé plus haut.

(24) François Vautier 2. mort en 16,2, enterre chez les Carmelites dus Fauxbourg S: Jacques, où on lit son Epitaphe, rapportée par Piganiol de las Force, Descript. de Paris,. Tom. V. pag. 353..

1646

gnation entiere qu'il m'avoit donnée à sa volonté, pendant le plus violent accès de mon mal, aïant été visité, en cet état, par M. le Prince Palatin, bien qu'il fût lui-même indisposé, par la généreuse Madame de Choisi de Caen (25), par Messieurs les Comtes de Bethune & de Charost, qui m'ont toujours témoigné tant de bienveil-

M. de Victoire.

leville.

la lance, & par M. l'Abbé de la Vic-toire (26), que toutes ses bonnes qualités m'ont fait connoître avec tant d'estime, & que j'honore parfaitemenr. Je délogeai de l'Hôtel de Nevers,

pour venir demeurer au Fauxbourg S. Germain, où je suis encore à présent, Mademoi dans le même logis que tient la Veuve felle de Belde deux excellens hommes, en leur profession, les Sieurs Rabel & de Belleville, assez connus de la Cour & de toute la France. Comme cette Demoiselle, ennemie des artifices & de la dissimulation, a l'humeur si agréable, la conduite si vertueuse, & l'esprit si bien fait, j'avoue franchement que

j'aurois regret de la quitter, pour occuper autre part une plus belle maison.

<sup>(25)</sup> Voïez les Additions. de la Victoire, au Diocese (26) Claude Duval Sieur de Senlis, mort le 8 Déde Coupanville, Abbé cembre 1676

DE MAROLLES. Part. 1. 323

1646.

Lucain.

Là, dans le dessein de me donner quelqu'honnête occupation, dans une vie assez retirée, je m'appliquai à faire des Livres, & à composer quelques Traductions des Poètes Latins. Je commençai par la correction de celle de Lucain, que j'avois publiée il y avoit plus de vingt ans (27); je la fis même imprimer pour la seconde fois (28), & je la dédiai à la Sérénissime Reine de Pologne, l'aïant accompagnée d'une Epître que je fis sur le même sujet à M. le Duc d'Enghien, où je pris M. le Doccasion de louer la valeur extraordi- d'Enghien, naire de ce Prince, & de parler de ses grandes Victoires. Mais je n'ofai lui présenter cet Ouvrage, quoiqu'il fût assez proportionné à son humeur guerriere. Il le reçut pourtant par les mains de M. le Marquis de la Moussaye, qui lui en dit du bien, parcequ'il m'honoroit de son amitié; de forte qu'il le lut tout du long, & m'en fit même depuis quelque civilité, l'aïant vu dans une conférence fur un point d'Histoire, chez M. du Puy, où j'avois été invité.

M'étant une autre fois trouvé chez M. le Coadjuteur de Paris, comme

tion porte la date de 1647; (27) En 1623.

<sup>(28)</sup> Cette seconde Edi-

Virgile.

on y vint à parler des Traductions des Poères, & que ce Prélat eut avancé qu'il ne se pouvoit persuader qu'il sût

qu'il ne se pouvoit persuader qu'il sût au pouvoir de quelqu'un d'en saire une de Virgile, qui sût agréable & juste, parceque la beauté de ce Poète consistoit principalement en l'élégance de l'expression, & qu'il n'y en avoit point d'autre qui en pût approcher, dont il se trouva-là peu de Personnes qui ne sussent de même avis, je lui dis pourtant qu'il faudroit essaire, & ne se laisser point imposer par les mauvaises Versions qui avoient été faites jusques-là de cet admirable Auteur, excepté les parcelles que nous

teur, excepté les parcelles que nous avions du Cardinal du Perron, de Bertaud, Evêque de Séez, & de quelques autres. Là - dessus, on contesta

quelque tems sur le mérite de ces-Ouvrages, puis on dit que c'étoient plutôt des Paraphrases que des Verfions, & que de quelque façon qu'on

les voudroit nommer, elles seroient toujours infiniment au-dessous de Vir-

gile. Ma Traduction de ce

C'étoit bien pour me décourager du dessein que j'en avois déja conçu: toutesois en aïant voulu faire l'expérience, comme j'eus commencé par le axieme Livre de l'Eneide, qui est l'un

Eoète.

DE MAROLLES. Part. I. 325 1646,

des plus éloquens, & le plus rempli de belles choses, j'avoue que ce coup d'essai ne me déplut pas, & que j'en eus même quelque sorte de complaisance, par un Ami intelligent, c'étoit M. Corin (29), à qui je fus bien aise de le communiquer; de sorte que je m'y engageai insensiblement, & j'en achevai l'entreprise en moins d'un an, avec autant de joie, par la bonne opinion que j'en avois conçue, qu'il est dangereux d'en faire juge le Public. Je le fis néanmoins, & peut-être avec un peu trop de hardiesse, quoique plulieurs Personnes fort habiles, qui en avoient lu des cahiers, & entr'autres M. Conrad (30) & M. Chapelain (31), dont la réputation est si bien établie, m'en eussent dit tout le bien que j'eusse pû défirer.

On travailla donc à son Edition dès l'année 1648; & le Libraire qui en fit les frais, l'enrichit de figures, du Dessein de François Chauveau, l'un des plus excellens Hommes de sa profession (32). Je l'accompagnaide Remarques, d'Annotations, & de quelques Abrégés de l'an-

1648. François Chauveau.

<sup>(29)</sup> Charles Cotin, si maltraité par M. Despréaux.

<sup>(30)</sup> Il faut, Conrart.

<sup>(31)</sup> La fameux Jean

Chapelain, Auteur du Poéme de la Pucelle. (32) Cette Edition est de 1649 , in-fol.

1648. Abrégés de l'Histoire Romaine.

cienne Histoire des Latins, depuis le Sac de Troies jusqu'à la Fondation de Rome, & depuis les Aborigenes & le regne de Saturne en Italie, jusqu'aux Rois d'Albe la Longue, dont Romulus étoit descendu par la Vestale Rhea Sylvia, qui avoit été violée dans un Bois; avec un autre Abrégé des Vies des illustres Romains, tirées d'un Livre de Cornélius Nepos, ou d'Aurelius Victor, pour l'intelligence des Histoires que le Poète touche avec tant d'art dans son Poême illustre. Je n'y oubliai pas même une Carte géographique du voïage d'Enée, & de plusieurs anciennes Villes & Provinces, qui sont nommées dans les écrits du Poète, avec une Explication exacte de tous les noms qui s'y trouvent; & pour lui donner plus de crédit, j'en dédiai l'Enéide au Roi, à cause de l'idée naïve qui s'y trouve d'un Prince parfait. Mais les troubles qui survinrent alors, & qui nous jetterent dans une confusion horrible, m'empêcherent de lui présenter cet Ouvrage, qui fut achevé dans ce tems calamiteux; & depuis, quelque bonne opinion que j'en eusse pu concevoir du commencement, je ne l'ai pas jugé digne d'un si grand Prince; de sorte que je puis bien croire qu'il

L'Enéide dédiée au Roi.

n'en a pas seulement oui parler. Si j'ai le bonheur d'en faire une seconde Edition, elle sera beaucoup meilleure & plus correcte que la prémiere, outre qu'il y faudra mettre le Latin, & y ajouter les Catalectes que j'ai aussi-traduits; ce qui, sans doute, rendra le Livre plus utile & plus considérable qu'il n'est à présent.

Au reste, il m'a procuré des connoissances que je tiendrai toujours fort cheres, puisqu'elles sont de Personnes excellentes en doctrine, en douceur de converfation & en générolité. Je penfe en avoir nommé une bonne partie, avec honneur, dans les Livres que j'ai depuis donnés au Public; & même je me sens obligé, par des civilités pareilles, à M. de Marca, Président au Parlement de Pau, depuis Evêque de Conzerans; & maintenant Archevêque de Tholose, dans son Livre de la Concorde entre la Dignité sacerdotale & la Puissance impériale, où il parle de moi trop honorablement touchant l'illustration d'un passage de Glaber, qui n'a pas été entendu par le Cardinal Baronius. C'est dans la page 646 (33),

M. Marca.

<sup>(33)</sup> C'est à la page 38; Pierre de Marca, de comle l'Édition de 1704 in-cordià Sacerdoiii & Imol-de cet Ouyrage de M. perii,

où il traite de la Fondation de l'Abbaie de Beaulieu au Diocèse de Tours, par Foulques Nerra Comte d'Anjou, en l'année 996.

A M. Godeau (34), Evêque de Grace, & depuis Evêque de Vence, Prélat d'un mérite si rare & si connu par ses belles Poésies, dans sa Présace du Livre des Pseaumes, & dans son

Histoire de l'Eglise.

A M. Menage, dans fon Livre des Origines de la Langue françoise, sur le mot de Loin, qui signifie Loup en vieux Gaulois, d'où vient que la riviere de Loin, qui passe à Montargis, s'appelle en Latin Lupa.

A M. de Launoy, Docteur en Théologie, pour m'avoir dédié une Disserration du véritable Auteur de la Pro-

fession de foi de Pelagius.

A M. de S. Amant, dans son Epître diversifiée, & dans une autre Epître

qu'il m'a depuis adressée.

A M. de Scudery, si recommendable par tant d'illustres marques qu'il a données de son esprit & de sa valeur

(34) M. Godeau, & les fuivans, font presque tous si connus, qu'on se croit dispense d'en dire ici quelque chose. On peut lire jes éloges du plus grand

nombre dans l'Hist. de l'Académie franç, dans les Mém. du P. Niceron, dans le Diction: de Moréri, & ses Supplémens : &c. guerriere, pour ce qu'il a écrit de moi, dans la Préface de son noble Poème d'Alaric.

1648.

A M. Colletet, par les civilités qu'il m'a faites dans le Recueil de ses

Epigrammes.

A M. Halley, Poète roial en la Langue latine, Professeur en Eloquence, & depuis en Droit canon, si versé en toute sorte de Littérature, pour un Eloge très honorable qu'il me donne dans le Recueil de ses Poésses.

A M. de Furetiere, dont l'ame est fi généreuse, & l'esprit si éclairé, pour la seconde de ses Satyres qu'il lui a

plu de m'adresser.

A M. Cassandre (35), qui n'a pas moins d'érudition que de modestie, pour la louange qu'il m'a donnée au commencement de la Préface de son excellente Traduction des trois Livres de la Rhétorique d'Aristote.

A M. de Chambret (36), l'un des plus grands ornemens de notre Province de Touraine, pour l'admirable Sonnet qu'il a composé en ma faveur, & qui se voit dans mon Livre des Ta-

bleaux.

<sup>(35)</sup> François Cassandre, Satyre.
dont M Despréaux a chargé le Portrait, sous le nom Chambret.
de Damon, dans la première

A M. Boileau (37), dont la jeunesse est devancée par un grand nombre de belles connoissances, pour son Livre du Tableau de Cébés, où il a voulu marquer mon nom avec beaucoup de civiliré.

A M. Cotin, Personnage qui joint ensemble la science & la politesse, pour le souvenir qu'il a eu de moi dans son Théoclée, qui est un savant Dialogue touchant la vraie Philosophie des Principes du monde.

A feu M. du Chefne, Historiographe du Roi, pour ce qu'il a dir de moi fur la fin de fon Histoire de Chastai-

gners.

A fen M. de Vulson de la Colombiere, dans la seconde partie de son vrai Théâtre d'Honneur & de Chevalerie, où il rapporte même quelques autorités de Virgile de la Versson que j'en ai faite.

A Messieurs de Sainte Marthe, si dignes de la réputation que toute la terre a donnée à leur mérite, pour les témoignages qu'ils ont rendus de moi dans la Présace de leur Livre de la

France chrétienne.

A M. Sorel, Historiographe de Fran-

<sup>(37)</sup> C'est Gilles Boileau, Frere aîné de M. Despréaux.

ce, si célebre par sa probité & par tous les beaux Livres qu'il a composés, pour le jugement si favorable qu'il fait des miens, dans son Traité des Auteurs

modernes.

A M. Charpentier, qui écrit si élégamment, pour une Epigramme très heureuse, dont il lui a plu de m'honorer.

A M. des Marais (38) l'aîné, qui écrivoit aussi purement en Latin, comme son Frere s'est acquis de réputation par les beaux Ouvrages qu'il nous a donnés en notre Langue, en prose & en vers, pour la vingt-neuvieme (39) de ses nobles Epîtres latines, qu'il m'a fait l'honneur de m'adresser, touchant la Traduction des Poètes.

A Monsieur du Pelletier, dont la facilité n'est pas commune, pour des Sonnets de louanges & des Epigrammes obligeantes qu'il a faires de moi, dans un Recueil de Poésies (40).

A M. Borel, Homme très studieux, pour m'avoir nomméavec honneur dans

<sup>(38)</sup> C'est Roland Defmarets.

<sup>(39)</sup> Ce n'est point la 19e, mais la 25e du 2e Livre, pag. 307.

<sup>(40)</sup> On ne connoît point ce Recueil de Poéfies de Pierre du Pelletier, Auteur fort mal traité par M. Despréaux.

332 MEMOIRES

la Préface de son Livre du Trésor des Antiquités Gauloises & Françoises. (41).

A M. d'Esplas, pour ce qu'il a dit de moi au commencement de son Mis-

sel en François.

A M. Martin, pour la même chose, dans les Remarques d'une Version qu'il a faite de quelques Déclamations de

Quintilien.

A Messieurs Otth (42), Hottinghen (43) & Witz (44), Personnages célebres à Zurich, pour les mentions honorables qu'ils ont faites de la Présace que j'ai mise au-devant de ma Version du nouveau Testament, dont la premiese Edition sut publiée en l'année 1649.

A M. Audin (45), Prieur de Termes, dont nous avons quelques Livres d'Histoires & de Morale, pour les excellentes Poésies Latines qu'il a

composées à mon sujet.

Enfin à Mademoiselle Anne de Rohan (46), pour des Vers obligeans qu'il lui plut de composer, quand elle

(41) Réimprimé en 1750, à la suite du Tom. 2. de la nouv. Edit. du Diction. étymologique de Gilles Ménage.

(42) Jean Henri Ottius. (43) C'est peut-être Jean Henri Hottinger, mort on 1667.

(44) Peut-être , Herman

Withus.

(45) Voïez l'Abbé de Marolles en son Dénombrement.

(45) Sœur du Duc de Rohan, & Fille de René de Rohan & de Catherine de Parthenai, morte Fille le 20 Septembre 1646. DE MAROLLES. Partie I. 333 cut pris la peine de lire ma Version des Pseaumes.

1648.

Je pourrois mettre aussi en pareil rang seu M. de Balzac, si les civilités qu'il me fit sur ce sujet, peu de mois avant sa mort, par une Lettre fort obligeante qu'il m'écrivit, s'étant trouvé cité avec éloge dans quelques-unes de mes Remarques, étoient devenues publiques. Je me pourrois vanter des belles choses que M. Costar m'en a écrites plusieurs sois; des complimens qui m'en sont venus de Pologne, d'Italie, d'Allemagne & des Païs-bas; mais tout cela n'est que trop glorieux pour moi, & mon dessein n'est pas tant de publier les louanges qu'on m'a données sans les mériter, que de parler de celles de mes Amis.

Si j'eusse voulu marquer dans ce Livre, tous ceux de mon tems, qui se sont acquis la réputation de bien écrire en notre Langue, je n'y aurois pas oublié M. de Priezac (47), Conseiller d'Etar, pour ses excellens Discours politiques; M. de la Chambre (48), aussi Conseiller d'Etar, & Médecin du Roi, pour les belles

<sup>(47)</sup> Daniel de Priézac
V. l'Histoire de l'Académie françoise,
Histoire,
(48) Marin Cureau d
la Chambre, V. la même;
Histoire,

choses que nous avons de lui, dans ses Traités de Physique; le vertueux Gentilhomme M. de la Hoguette (49), qui s'est rendu immortel dans le Testament qu'il a fait d'un bon Pere à ses Enfans; l'Adversaire de M. Costar (50), qui mêle tant d'érudition dans ses Ouvrages; M. le Maistre (, 1), qui s'est rendu si célebre par ses illustres Plaidoïers; les agréables Auteurs de l'Ariane (52), du Polexandre (53), de la Cléopatre (54), du grand Cyrus & de la Clelie (55), du Mitridate (56), & du Toledan (57); les Hiftoriens de ces fameux Héros de notre siecle, tels que les Ducs d'Epernon, de Rohan, de Lesdiguieres, de Sully, & les Maréchaux de Toiras & de Guébriant (58); les Auteurs d'autres

(49) De Fortin de la Hoguette.

(50) Paul Thomas, Sieur

de Girac.

(51) Antoine le Maistre, Frere de M. le Maistre de Saci.

(52) Defmarets de S. Sorlin.

(53) Marin le Roy de Gomberville.

(54) Le Sieur de la Calprenede.

(55) La Demoiselle de Seudery.

(56) J'en ignore l'Au-

(57) Cet Ouvrage, dont on ne fair point l'Auteur, contient l'Histoire de Don Jean d'Autriche, Fils natutel de l'Empereur Charles-Quint. C'est un Vol. in-8. imprime à Paris.

(58) L'Auteur de la Vie du Duc d'Epernon est le Sieur Girard. Samuel de Sorbiere a publié les Mémoires de Henri Duc de Rohan; & son Histoire a été donnée par Antoine Fauvelet du Toc. Celle du Duc de Lesdiguieres, Connétable de France, est de de Marolles. Part. 1. 335

Vies de Personnages qui ont excellé en sainteté; ceux de divers voïages; les Panégyriques de M. Ogier; les

éloquens Sermons du P. Senaut (59), & quelques autres Livres de piété.

Pour la Poésie, outre ceux que j'ai narqués avec honneur dans le orps de ces Mémoires, nous avons Messieurs de Corneille, de Boisropert, de Benserade, de Bertaut, de Segrais, & le Baron d'Angerville, ce lernier si digne des faveurs de M. le Prince de Conti, qui l'honore de son stime & de son amitié; M. de Monlaisir, que j'ai vu engagé dans les ntérêts de la même Maison ; M. Abbé Testu, dont la réputation de éloquence est désormais si publique; 1. de la Menardiere de Poitou, qui ous donne un Recueil admirable de iéces très achevées; Messieurs des caux, & l'Abbé Tallemant, fon rere, qui ont l'esprit si poli & si élicat; Messieurs de Montreuil, de Maucroy; de Montauban, Avocat en

ouis Videl, fon Secréire, morten 1674. Les sémoires de Maximilien Bethune, Duc de Sully, user pour être de lunême; M. le Laboureur a donné la suire. L'Hisrien, du Maréchal de

Toiras est Michel Bandier. Celui de Jean Baptiste de Budes, Maréchal de Guébriant, est Jean le Laboureur, Prieur de Juvigné.

(19) Le P. Senault est mort Genéral de la Congrégation de l'Oratoire. 1645.

Parlement, Auteur de tant de belles Pieces de Théâtre, qu'il a données au Public; du Theil, autre Avocat en Parlement; Guilbert (60), qui a si bien réussi dans l'Art de plaire; Boyer; Scaron, si connu de toute la France, par rant de jolies choses qu'il a écrites, avec une facilité incroïable; le Pere le Moine, Jésuite; & les Sieurs Mairer & Béis; sans parler de quelques illustres Défunts, que j'ai fort connus, tels que Messieurs des Yveteaux (61), Porcheres, Mainard, l'Estoile, Baro, Malleville, Rotrou, Rampales, l'Abbé de Laffemas, Sarasin & Tristan; & quelques-uns encore, qui écrivent de si beaux Vers latins, entre lesquels, après la mort de notre Borbonius (62), & du Sieur Remy (63), Poète roïal, auquel a si dignement succédé M. Hallé, de Caen, célebre Professeur en Eloquence; & depuis, en Droit-Canon, nous avons M. Gaulmin, Maître des Requêtes de l'Hôtel; ces deux Freres, Adrian & Henry de Valois, dont la réputation est si éclatante; le docte Tarin Pro-

(60) C'est Gabriel Gilbert, qui a fait un Poème de l'Art de plaire, &c. (62) C'est Nicolas Bourbon, qui a été Professeur roïal.

<sup>(61)</sup> C'est Vauquelin des Yyeseaux.

<sup>(63)</sup> Abraham Remi, en Latin, Remmius. fesseur

DE MAROLLES. Part. I. 337 fesseur du Roi; Charles du Perier, Gentilhomme Provençal, Neveu d'un autre du même nom, si connu dans les Poésies de Malherbe; M. l'Abbé Pidou, M. de Petitville, Confeiller du Roi, au Parlement de Rouen; les Peres Mambrun, Theron, le Vasfeur (64), Jésuites, & Nicolai Dominicain; Jean Maury, Théologien (65); & le favant Rhétoricien Nicolas Mercier, qui a fait un Ouvrage considérable de l'art de composer des Epigrammes, en toutes sortes de genres, pour le Latin, au même tems que M. Colletet en a publié un autre avec son Recueil d'Epigrammes, pour le François (66).

Laudemus Viros praclaros &, quibus prognati sumus, Majores nostros. Ecclesiast. 44.

Je ne dois pas non plus omettre les

(64) C'est peut-être le Pere Vavasseur, bon Poète latin. Le P. Théton étoit aussi Poète latin.

(65) Et Poète latin. (66) Tous ceux que M. de Marolles nomme ici, depuis Corneille jusqu'à Colletet, font fi connus, qu'il seroit superflu d'en dire quelque chofe. On peut consulter sur eux l'Histoire de l'Acad, franç. le Parnasse françois de M. Titon du Tillet; la Biblioth. franc. ou Histoire de la Littérature franç. les jugemens des Savans de M. Baillet; les Mémoires du P. Niceron, & le Moréri, avec ses Sup. plémens.

MEMOIRES

1648.

témoignages de la reconnoissance que j'ai des civilités que m'a faites François Roger de Gagnieres, jeune Gentilhomme, dont l'esprit, les graces & la beauté égalent la naissance illustre, pour quelques Anagrammes qu'il a pris la peine de chercher sur mon nom, comme celle-ci, ajoutant une R à Michel de Marolles, L'OR DE MILLE CHARMES & pour ces Vers très obligeans, mais qui me conviennment si peu, que je ne m'y reconnois point du tout.

Ton Pere a triomphé dans la gloire des Armes, Et tu vas surpassant par tes doctes Ecrits, Ce qu'ont jamais produit les plus rares esprits; De-là vient qu'on te dit L'OR vrai DE MILLE

CHARMES.

Car je sais bien que je ne mérite point toutes ces louanges, & j'ai même quelque pudeur d'en parer cet Ouvrage: mais ce que j'en ai sait, n'est pas tant pour ma propre gloire, quoiqu'elles me soient très honorables d'une Personne si pure & si innocente, que pour ne fâcher pas ce'ui qui en est l'Auteur, & qui m'a voulu prêter des graces & des avantages que je n'ai pas; outre qu'il a desiré de moi ce petit témoignage de l'estime que je sais de son esprit,

DE MAROLLES. Part. I. 339 de son amitié & de sa vertu, dans la grande jeunesse, où il est encore, approchant à peine la fin de la treizieme année de son âge; d'où il est facile de connoître les espérances qui se peuvent concevoir d'un si beau naturel.

1648.

Spes perfectionis est, honesta in Adolescente inchoatio: nec ab erudito distat, qui inter exordia boni gloriam occupat instituti. Ennodius, Lib. 7, Epist. 24.

1649.

Ma Version de Virgile parut au commencement de l'année 1649, & incontinent après je publiai celle du Nouveau Testament (67), que je fis pendant les troubles; mais non pas Testament. sans avoir souffert quelque disgrace; quoique des Personnes de beaucoup de mérite l'eussent honorée de leur estime & de leur approbation. Je me soumis à y corriger quelque expression dans le 20e Verset du 22e Chap. de S. Luc, par l'avis du R. P. Delingendes, alors Provincial des Jésuites, gendes. qui se donna la peine de la voir; mais cet excellent Homme, aïant oui mes raisons, & connu que j'avois fair ce Labeur sur la Version d'Erasme, trouva

<sup>(67)</sup> La même année 16-1 & 1660. Elle eft faite 1649, cette Traduction a fur la Vertion latine d'Eété réimprimée en 1653, rasme.

bon que je remisse cette correction à une seconde Edition; à quoi je me soumis de très bon cœur, & ce Livre fut accueilli assez favorablement du Public. Toutefois un Licentié en Théologie entreprit la Doctrine de ma Préface, par laquelle j'exhortois les ames fideles à s'appliquer avec respect à la lecture des saintes Ecritures, & composa un Traité, qu'il appelloit Le Sanctuaire fermé aux Profanes, pour maintenir des sentimens contraires à ceux que je défendois; mais M. l'Abbé d'Estrées les soutint admirablement dans son Acte de Sorbonique, qu'il fit incontinent après, où il acquit la gloire qui étoit due à son mérite & à fon favoir.

mon Frere.

Ce fut en ce même tems que mon Maladie de Frere s'étant senti attaqué d'une maladie de poulmon, commencée depuis quelques années; & s'étant persuadé, bien aisément, que sa vie ne seroit plus guere longue, résolut de faire encore un voïage à Paris, avec sa famille, pour me voir, & pour consulter les Médecins touchant fon infirmité. Ils lui ordonnerent quelque régime, & ne lui ôterent pas l'esperance de convalescence, dont il concut quelque joie, & reprit même ses forces; mais

DE MAROLLES. Part. I. 341 ce bien ne lui dura pas long-tems, comme nous dirons dans la suite; & après avoir séjourné ici deux mois, il s'en retourna chez lui, fort satisfait de son voïage, avec sa Femme & sa Fille aînée, qu'il aimoit cherement, & je ne l'ai pas vû depuis (68).

1649.

Cependant la Sérénissime Reine de Pologne étant devenue veuve, par la la Reine de mort d'Uladislas, quatrieme du nom, mariée en seson premier Mari (69), l'un des condes grands Princes de fon tems, & qui avoit acquis le plus de réputation par sa prudence & par sa valeur, épousa en secondes Noces, sur la fin de cette année (70), le Prince Jean Casimir, son Beau-frere, qui fut en mêmerems élu & couronné Roi de Pologne; ce qui ne doit point être trouvé étrange, puisqu'il n'y avoit point eu d'Enfans du premier lit; & l'année fuivante, cette grande Princesse, pour me donner des marques de sa gratitude & de sa magnificence, me fit présent d'un buffet de vermeil doré,

Présent de

1650,

(68) Voïez les Additions. (69) Mort en 1648, le 19 Mai. V. la Lettre 227, de la Mere Marie Angelique Arnauld , fur cette mort.

(70) Le 30 Mai 1649,

par dispense du Pape Innocent X. Voïez la Lettre 263, dé la Mere Marie Angelique Arnauld, écrite à la Reine de Pologne, fur ce Mariage.

MEMOIRES

cifelé, par les mains de M. des Noyers, Sécretaire de ses Commandemens, qu'elle avoit envoié en France. Elle l'avoir aussi accompagné d'une médaille d'or de grand prix, que je garde cherement, & que je désire conserver, pour mémoire des faveurs d'une si grande Princesse.

Enfin la nouvelle nous étant venue de la grossesse de la Reine de Pologne, & m'aïant mandé elle-même, qu'elle désiroit se faire peindre dans un grand Tableau, avec le Roi son Epoux, & le feu Roi son premier Mari, représentant quelque sujet tiré de l'Histoire; je lui mandai que j'en avois

mont.

Le Peintre dit mes pensées au Peintre Juste d'Egmont, & qu'il y avoit si heureusement rencontré, que je ne pensois pas qu'il eût jamais rien fait de si beau, & qu'il s'étoit enfin résolu de suivre une invention que j'avois tirée des Fables héroiques des Anciens, puisqu'il ne s'en étoit point présenté à mon souvenir dans l'Histoire sainte ou profane, qui fût digne de leurs Majestés.

Deffein d'un Portrait.

Voici donc comme j'en composai le sujet. Une Junon représentée assise entre deux Jupiters, l'un céleste, & l'autre terrestre. Cette Déesse plus belle qu'elle ne fut jamais, sous le visage de la Reine; le Jupiter céleste sous le visage du seu Roi Udalissa, quatrie-me; & le Terrestre sous celui du Roi Jean Casimir. Ces sigures qui sont les symboles de la Dignité roiale, quand elle est accompagnée de justice & de bonté, portent les mêmes enseignes qui les font reconnoître dans les Statues & les Médailles antiques, avec des devises tirées de Virgile, que j'avois appropriées au sujet. Celle du Jupiter céleste, étoit une Aigle Jupiter cé-blanche, comme l'Aigle éplosée de lesse. Pologne qui se soutient en l'air, avec ces mots: Supereminet omnes, il excelle sur tous. Pour dire que comme l'Aigle s'éleve au-dessus de tous les autres Oiseaux, aussi Jupiter, & le feu

1650.

Deviles.

& les Rois. Celle du Jupiter terrestre, étoit Jupiter une Aigle noire, qui tenoit la fou-dre en sa main, & qui avoit du rap-port à l'Aigle qui soutient les Armes de Mantoue, avec ces mots, Quo non prestantior alter, l'autre n'est point plus grand. Pour dire que ni l'autre Aigle n'est point plus considérable que celle-ci, ni aucun Prince ne surmonte point en mérite, ni en géné-

Roi Uladislas, excellent entre les Dieux

MEMOIRES

1650. Junon.

rosité le Sérénissime Roi Casimir. La Devise de la Junon, étoit le Paon, attribué à cette Déesse, avec ces mots, Et Soror & Conjux; elle est Epouse & Sour. Pour dire qu'elle est Femme & Sour de l'un & de l'autre Jupiter; ce qui n'appartenoit qu'à elle seule, & à la Reine de Pologne, comme à la plus grande des Déesses, & à la premiere des Reines du Nord, puisqu'en effet SaMajesté étoit devenue Epouse du Roi, dont elle étoit Sœur; ce qui ne s'étoit guere vu dans la Roiauté, & ce qui, par conséquent, ne se pouvoit appliquer à d'autres qu'à elle.

On devoit aussi représenter un pe-Enfant sur un Cigne, entre la Junon & le Jupiter terrestre, aïant égard au petit Prince qu'on attendoit des Couches roïales, & aux Cignes du Mince, qui passe à Mantoue, & à ceux de la Maison de Cleves, avec ces mots, Candore patrio, pour désigner la pureté & la grandeur de son extraction.

> Aux piés de la Reine, on devoit aussi écrire ce demi-vers du deuxieme de l'Enéide: Toro ab alto, pour marquer le lieu où elle devoit être assife, qui est un haut dais; & pour dire aussi.

que d'un lit roial, Sa Majesté avoit

passé à un autre lit roïal.

1650. Devise pour

Je donnai encore une Devise sur Devise pour le même sujet, pour mettre au revers une Médaille, d'une Médaille, que M. des Noyers saisoit saire pour Sa Majesté, aïant égard à son roïal Enfantement. Elle étoit telle. Une Aigle qui fait son aire sur un Chêne, l'Aigle & le Chêne consacrés à Jupiter, avec ces mots de Silius Italicus:

Dignos nutrit gestanda ad fulmina fœtus.

Pour dire que les Enfans de Sa Ma jesté seroient dignes de porter un jour le Sceptre ; comme les Aiglons bien élevés, peuvent être dignes de porter

les Foudres de Jupiter.

Tout cela lui fut assez agréable; & je me souviens, touchant une des meilleures plumes de notre tems, que je lui mandai que Sa Majesté, qui étoit en admiration par toute la Terre, avoit obligé M. de Mezerai (71), M. assez connu par ses nobles Ouvrages, zerai. de lui dédier celui de son Histoire des Turcs, qui est une suite de celle de Calcondille, autresois traduite par Vigenere (72), & que je souhaitois que son

M. de Mezerai.

<sup>(71)</sup> Le célèbre Histo- Mezerai. sien de France, Eudes de (71) Blaise de Vigenere.

346 MEMOIRES

1650.

mérite fût assez considérable auprès d'elle, pour lui donner quelque marque de ses saveurs, en quoi elle seroit beaucoup plus pour sa propre gloire, que pour l'utilité d'un si excellent homme, qui d'ailleurs étoit capable de publier, par tout, les louanges qui lui étoient dûes, aïant même dessein d'écrire beaucoup de belles choses, qu'il méditoit pour sa réputation. Sur quoi cette auguste Prin-cesse me voulut bien témoigner que cette petite recommendation ne lui avoit pas été désagréable : & le Livre de M. de Mezerai lui aïant plu, comme il ne vient rien d'une si bonne main qui ne foit parfaitement achevé, Sa Majesté lui donna des marques honorables & magnifiques de l'eftîme qu'elle sit de son illustre présent.

Enfant de la Reine de Pologne.

Nous eûmes nouvelles ensuite, que la Reine de Pologne étoit accouchée d'une Fille. Sur quoi M. de S. Amant sit des vers, qui nous furent envoïés de Varsovie, où il étoit alors. Mais l'augure qu'il y sit pour la naissance de la roïale Princesse, ne sut pas accompli, selon ses souhaits & les nôtres; parcequ'elle mourur bientôt après, aussi-bien qu'un Frere que le Ciel lui avoit donné: mais il se con-

DE MAROLLES. Part. 1. 347 tenta de montrer l'un & l'autre com-

me deux Astres qui disparoissent en même tems qu'ils découvrent leur

splendeur.

Sans mentir, la mort est bien im-Regret pour périeuse; & quoiqu'ici-bas elle ne la mort d'une petite Fille. soit pas moins naturelle que la vie, si est-ce que sa diformité, qui blesse tous les sens, nous en fait avoir dé l'horreur, & nous contraint bien fouvent, malgré que nous en aions, de jetter des larmes. Hélas! je ne m'en suis apperçu que trop depuis que je suis au monde, par la perte que j'ai faite de mes Proches, & de quel-ques illustres Amis: mais je ne celerai point encore que cette année-là, je me fentis vivement touché de la mort d'une petite Fille qui étoit née dans mon logis, de gens qui me servent, aiant à peine commencé la si-xieme année de son âge. Je n'ai gueres vu d'Enfant plus aimable, ni plus spirituelle, & il me sembloit qu'elle avoit de la grace en tout ce qu'elle faisoit, outre ses petites caresses qui avoient pour moi des douceurs toutes particulieres; de sorte que j'eusse eu l'ame bien dure, si je n'y eusse pas mis beaucoup d'affection. Je la regrettai au - delà de ce que je me

1650.

1650. NE MOIRES
l'eusse pu imaginer: & m'étant souvenu de ce que j'avois lu dans Martial,
au sujet de la petite Erotion, qu'il
avoit aimée de la même sorte, je composai sur le champ ce Sonnet sur la
mort de l'Enfant, arrivée l'onzieme
jour d'Août de l'année 1650, qui sut

\* Elle avoit Sonnet sur la mort d'une \* petite Fille: nom Marie le âgée de cinq ans.

d'amertume & de douleur.

De quel étrange deuil fut mon ame saisse, Lorsque, pour éviter les traverses du sort, Loin des vents de la Cour, en faisant peu d'effort Je passois doucement les restes de ma vie.

le même jour que mourut ma Mere, vingt années auparavant; ce qui m'en renouvella le souvenir avec beaucoup

De quels traits, de quels coups, fut-elle pourfuivie,

Au point que je goûtois les délices du port, Echappé des écueils, de l'orage & du bord, Quant à mes yeux je vis Amaranthe ravie.

L'inexorable mort n'en eut point de pitié;. Elle rompit les nœuds de la sainte amitié, Et n'épargna donc point une douceur si tendre.

Un lustre de l'Enfant acheva le fuseau, On la mit au sépulchre, en sortant du berceau. Mais son ame est au Ciel, si le corps est encendre.

Or, pour n'omettre pas ce que Mar-

tial a écrit sur un pareil sujet, voici ce qu'il dit de la petite Erotion dans

le cinquieme Livre de ses Epigram

mes, où il fait cette Epitaphé.

" Je recommande cetre petite Fille, à qui je donnois des baisers si tendres, & qui fut mes délices, à toi " Fronto, mon cher Pere, & à toi " Flaccilla, ma Mere. Je vous recommande la petite Erotion, afin qu'elle ne soit point effraice des ombres noires, ni de la gueule prodigieuse du Chien infernal. Elle s'en alloit achever le sixieme Hyver de son âge, si elle eût vécu encore six jours. Qu'elle se récrée avec une humeur enjouée entre ses anciens Protecteurs, & qu'elle profere mon nom en faisant de petits contes d'une langue begaiante. Qu'un rude gazon ne couvre point ses os; & ne lui sois point pesante, ô terre, puisque sa charge te fut toujours legere.

Epitaphium Eroti, ad Frontonem & Flacillam, parentes. Epig. 35.

Hanc tibiFronto Pater, genitrix Flacilla, puellam Olcula commendo, deliciasque meas:

Parvula ne nigras horrescat Erotion umbras;

Oraque tattarei prodigiosa canis.

16502

Impletura fuit sextæ modo frigora brumæ, Vixisset totidem ni minus illa dies. Inter tam veteres ludat lasciva Patronos, Et nomen blæso garriat ore meum. Mollia nec rigidus cespes tegat ossa, nec illi Terra gravis sueris, non fuit illa tibi.

Et dans la trente-huitieme Epigramme du même Livre, il déplore ainsi la mort de cette petite Fille, & se

moque de Pætus.

" Ma petire Mignone, plus dou-» ce que la voix des Cignes quand " ils sont près de mourir; plus tendre qu'une jeune Brebis des pascages de Tarente, arrosés par les eaux de Galeze; plus délicate qu'une coquille du Lac de Lucrin, à qui, pour la blancheur, tu n'eusses jamais voulu préferer les perles de la " Mer Erythrée, ni la dent polie de " la Bête des Indes, ni les premieres neiges de l'Hyver, ni les lis qui n'ont point été maniés. Elle surmontoit en ses cheveux les toisons dé-» liées de l'Espagne Bétique, les » nœuds que portent sur la tête les " Peuples du Rhin, & la poudre d'or » qui leur donne tant d'éclat. Sa bouche avoit l'odeur des roses de Pesth, » du premier miel des Ruches d'A-" thenes, & d'une masse d'ambre,

» quand elle est froissée de la main.

"Un Paon, avec route la richesse 1650.

" Un Paon, avec route la richesse " de son plumage, mis en comparaison avec elle, eût été de mauvaise » grace : Un Ecureuil n'étoit point si aimable qu'elle; & pour tout dire, elle étoit plus rare que le Phénix. La petite Erotion, mes amours, ma » joie & mes délices, que la loi inexorable des cruelles destinées nous » a ravie dès son sixieme Hyver, sans " être entierement accompli, est en-» core fumante sur le bucher fune-" bre. Sur cela, mon cher Patus me " défend d'être triste; & comme je me frappe le sein, & que je m'ar-» rache les cheveux; n'as - tu point " de honte, me dit-il, de pleurer un » Enfant de tes Domestiques ? J'ai en-" terré ma Femme, connue, comme " tu sais, pleine de majesté, d'une Maison illustre, riche, & toutes-» fois je vis encore. Qui peut avoir " l'ame plus forte que notre Pætus? » Il a hérité de deux cens mille ses-" terces, par la mort de sa Femme, » & toutesfois il vit encore.

Luget Erotium, & ridet Patum.
Epig. 38.
Puella senibus dulcior mihi Cycnis,
Agua Galess mollior Phalantini,

Juja.

Concha Lucrini delication stagni, Cui nec lapillos præferas Erythræos, Nec modo politum pecudis indicæ dentem ; Nivesque primas., liliumque non tactum : Quæ vicit Bætici gregis vellus, Rhenique nodos, aureamque miscellam's Fragravit ore, quod rosarium Pesthi, · Quod Atticarum prima mella cerarum, Quod succinorum rapta de manu gleba: Cui comparatus indecens erat Pavo, Inamabilis Sciurus, & frequens Phænix: Adhuc recenti tepet Erotion busto, Quam pessimorum lex avara fatorum, Sextâ peregit Hyeme, nec tamen totâ, Nostros amores, gaudiumque, lususque: Et esse tristem me meus vetat Pætus, Pectusque pulsans, pariter & comam vellens, Deflere non te Vernulæ pudet mortem? EgoConjugem, inquit, extuli, & tamen vivo, Notam, superbam, nobilem, locupletem. Quid effe nostro fortius potest Paro? Ducenties accepit, & tamen vivit.

Je ne pense pas qu'il se puisse rien voir de plus semblable; & quoique Martial ait dépeint son déplaisir plus élegamment que je n'ai fait le mien, si est-ce que j'aurois de la peine à croire qu'il en eût été plus touché. Cela fait bien voir ce que peut quelquesois la tendresse de l'innocence sur le cœur d'un Philosophe, quand il

DE MAROLLES. Part. 1. 353 ne s'est pas dépouillé de toute humanité.

Ce fut environ le même tems, que M.de Brulon je perdis, avec beaucoup de déplaisir, Deagean, M. de Brulon Deagean, Homme de favoir & d'agréable converfation, qui mourut âgé de trente-cinq ans, laiffant deux Freres, qui ne l'ont pas sur-vécu long-tems depuis. Il avoit un grand goût pout les Lettres que j'affectionne le plus, & se réjouissoit fort de voir la Version de Lucrece, que je faisois imprimer, parcequ'il y a bien de la Philosophie dans ce Poéte, que tout le monde n'entend pas : mais la mort nous le ravit, comme je n'étois qu'à la moitié de cetOuvrage; & quand l'Edition en fut achevée, le brave M. du Morhier (73), pour qui j'ai toujours eu tant d'estime, trouva bon que j'en fisse un présent à la Reine Christine de Suede : toutesois cela ne servit de rien, & je ne sais pas même si elle reçut le Livre, que M. Herauld, qui faisoit ici ses affaires, avec tant de soin & de fidélité, m'assura de lui avoir envoié. Du moins n'en ai-je point reçu de réponse, contre la coutume de

Lucrece.

(73) C'est Benjamin du Rélations du Nord. V. le Denembrement de l'Abbe Maurier , Ami de Defeartes, dont on a plusieurs de Marolles.

165C.

cette Princesse, qui étoit alors assez libérale de ses complimens aux Gens de Lettres. Quoiqu'il en soit, le Livre n'a pas laissé d'être assez bien accueilli du Public (74); & j'ai vu quelques savans Hommes, M. le Comte de Pagan (75), feu M. le Pailleur (76), le docte M. d'Avisson (77), M. de la Courvée (78), Médecin de la Reine de Pologne, & quelques autres, en particulier, M. Sarasin, de la Ville de Lyon, dont le savoir & la probité sont également recommandables, qui m'en ont remercié pour l'intérêt du Public, après avoir satisfait en quelque façon aux difficultés, qu'on y pouvoit former à cause de la Doctrine de ce Poète, dans son troisieme Volume, où il traite de la Nature de l'Ame. Je l'ai depuis fort corrigé, & mis en bien meilleur état, pour en faire une seconde Edition (79).

(74) Cette Traduction de Lucrece est de 1650. Il y en a eu une seconde Edition en 1659.

(75) Le Comte Blaise François de Pagan, Provençal, Mathématicien & Astronome, est mort à Paris, le 18 Novembre 1665, âgé de 62 ans. V. le Dénombrement cité.

(76) C'étoit aussi un

Mathématicien. V. plus bas, sous l'année 1611.

(77) Guillaume d'Aviffon, Ecossois, Chymiste habile, Jont on a le portrait gravé. V. le Dénombrement.

(78) Jean Claude de la Courvée, Auteur de quelques Traités de Médecine.

(79) C'est celle de 1659.

DE MAROLLES. Part. I. 355

Cependant on en imprimoit une troisieme de mes Heures de Notre-Dame, & une douzieme de ma Version de de Notre-l'Ostice de ma Semaine sainte, aïant revu l'un & l'autre Ouvrage; mais non pas avec toute la diligence & l'exactitude qu'ils se pourront revoir quelque jour, si j'en ai le loisir, bien que pour les Heures, il n'y ait rien à ajouter à celles qui nous surent données presqu'en même tems par des Ecclésiastiques (80), qui écrivent heureusement en prose & vers.

Mais comme un Labeur n'étoit pas plutôt sini, que je formois le dessein d'un autre, j'entrepris, sur le commencement de l'année 1651, une Traduction de toutes les Poésses d'Horace (81), que peu de Personnes croïoient qui pussent réussir en prose, & surtout les Odes. Un des plus excellens Hommes du Parlement de Paris, M. Rougeaut (82), qui les entend si bien, & de qui la Littérature est si parfaite, étoit de ce sentiment. Cependant on m'a dit depuis qu'il en fait quelqu'état; & certes je me persuadai moi-

1651 Horace,

(80) MM. de Port-roïal. (81) Elle a paru en 1653 & 1660, in-8, 2 Vol.

Conseiller de Grand' Chambre. Voïez le Dénombrement.

<sup>(31)</sup> Nicolas Rougeaut,

356 MEMOIRES

1651.

même que je n'avois guere fait de chofe plus agréable; mais comme j'étois occupé à cet Ouvrage, dont il est vrai que j'avois quelque satisfac-tion, on m'écrivit une nouvelle du Païs, qui me surprit extrêmement, & qui me sit tomber la plume de la main.

Beau-frere.

Mort de Ce fut la mort assez prompte de & de mon Louis de Marolles mon Frere, & d'Emon de Menou mon Beau-frere, qui étoit aussi le sien, & son Beaupere en même tems, parcequ'il en avoit épousé la Fille d'un premier lit, comme je l'ai dit au commencement de ces Mémoires. Ils moururent tous deux à six heures l'un de l'autre, dans un même logis; M. de Menou le premier, âgé de soixante & dix ans, après avoir mené une vie de vrai Gentil. homme; & mon Frere, le second, âgé de quarante-neuf ans & demi, l'étant allé visiter, avec sa Femme, sur la nouvelle qu'il avoit eue de son extrémité; mais lui-même fort indisposé de son poumon.

Louis de Marolles.

C'étoit un Homme de bien, soigneux de se faire des Amis, & qui suppléoir au désaut de la science par le courage & par une vertu militaire, qui lui avoient acquis de la réputation. DE MAROLLES. Part. I. 357

16,1.

Jeanne de

J'ai su qu'il acheva ses jours dans une grande résignation aux volontés de Dieu, aïant reçu ses Sacremens, & recommandé sa Famille, assez nombreuse, aux soins de Jeanne de Menou son Epouse, qui lui avoit toujours Menou. donné beaucoup de marques de sa prudence, de son affection & de sa solide vertu. Il ne saut pas douter que la douleur d'une si vertueuse Femme, ne fût extrême pour une perte si considérable, voiant son Mari d'un côté, & son Pere de l'autre dans le cercueil, une Famille éplorée autour d'elle, avec beaucoup d'affaires & peu de bien, parceque les Défunts, étant parfaitement honorables, en avoient beaucoup plus dépenfé qu'ils n'en avoient amassé.

Cela se passa de la sorte la nuit du premier jour de Mars, qui fut un Mercredi en cette année - là; & j'en sus la nouvelle funeste quatre jours après, dont je fus si vivement touché, qu'il m'en vint quelqu'accès de fievre; & quand je me trouvai en état de fortir, je m'en allai au Pais, pour y visiter ma Belle-sœur, & sa Famille défolée; mais cela renouvella ses larmes & les miennes; & après avoir essaié de prendre quelque consolation,

nous donnâmes ordre à ses affaires le mieux qu'il nous sur possible, premierement à l'acquit des dettes, puis en la conservation de tout le reste, & au partage des biens de M. de Menou, Pere de ma Belle-sœur, qui n'avoit laissé que des Filles d'un second lit, comme elle étoit unique du premier.

Charlotte de Menou.

Entre ces Filles du second lit, l'aînée, appellée Charlotte de Menou, s'étoit remariée en troisiemes noces, dès le 15 de Septembre 1647, avec Antoine de Montbel, Seigneur de Champeron, dont elle avoit déja deux Fils, (83) comme il lui en étoit resté trois de son second mariage avec Eustache de Graleul, Seigneur de la Rochebreteau; mais elle n'en avoir point du tout de son premier Mari, appellé Charles le Bloy, qui mourut en por-tant les armes pour le fervice du Roi, fous la charge de M. d'Happlincour, l'an 1636, tous trois de Familles nobles & connues dans la Province; les deux premieres originaires de Touraine & de Blaisois, & la derniere, de Savoie.

(\$3) C'est apparemment la même, qui a fait en Vers françois le Portrait de l'Abbé de Marolles, qu'on lit dans la Galerie des Peintures, ou Recueil des Portraits & Eloges, en Vers & en Profe, in-12, feconde Partie, pag. 409, 417. DE MAROLLES. Part. I. 359

Ce ne fut pas le seul changement que je trouvai dans la Famille; M. du Claveau, Gabriel de Bridieux, Chef du nom & des Armes de sa Maison, qui avoit épousé Polixene de Marolles, ma Sœur, dont il avoit six Enfans, trois Fils & trois Filles, s'étoit remarié en secondes noces depuis la mort de sa premiere Femme, qui arriva le Mercredi sixieme jour de Mai 1647. Son Fils aîne, appelle Dieudonne, s'étant mis dans la Profession ecclésiastique, & les autres portant les armes au service du Roi, tandis que ses Filles, Marie, Polixene, & Jeanne de Bridieux mes Nieces, gouvernent, avec beaucoup de sagesse, la maison de leur Pere, en la compagnie de leur . Belle-mere, de qui la fécondité n'a pas manqué de leur donner encore des Freres & des Sœurs.

Etant de retour à Paris, on me dit la mort de M. l'Abbé de Crosilles, La mort de que j'avois tant aimé, & j'assistai à l'Abbé de Crosilles. Elise de S. Sulpice. Il n'avoit pas laissé du bien pour païer ses Créanciers, ni même les frais de ceux qui vendirent ses Livres, & le peu de meubles qu'il avoit; ses Ecrits qui furent saiss, sont demeurés entre les mains d'un Com-

10 11. Bridieux,

1651.

missaire, où ils sont en grand danger d'être perdus, & nous ne verrons peutêtre jamais ce qu'il nous avoit tant fait espérer de la démonstration de la Divinité & de l'Immortalité de l'Ame, dont il avoit fait quelques Traités. Les Ouvrages que nous avons de lui, ne font pas dignes de la réputation qu'il avoit acquise à son avénement à la Cour; aussi faut-il avouer que ses principaux avantages étoient dans la conversation, & surtout parmi les Gens de qualité, où il débitoit ses connoissances fort agréablement. Il ne survéquit que de six mois sa prison de dix années, & sa justification du crime de s'être marié étant Prêtre, dont il fut accusé (84).

La mort de M. du Puy.

Sur la fin de l'année 1651, la Littérature fit une perte très considérable par la mort de M. du Puy (85), décédé le seizieme jour de Décembre, en la soixante-neuvieme année de son âge. Il sut inhumé dans l'Eglise de S. Cô-

(84) Voïez sur l'Abbé de Crosilles la Biblioth. franç, ou Hist de la Littérar. franç. Tom. XVI, p. 144 & suiv. L'accusation dont parle ici l'Abbé de Marolles obligea le Sieur de Crosilles à publier sen Apologie, Vol. 11-4.

imprimé en 1643 à Paris, & dédié au Maréchal de Guiche, dans lequel on apprend plusieurs circonstances de la Vie de l'Auteur.

(84) C'est Pierre du Puy. V. les Additions.

DE MAROLLES. Part. I. 361 me sa Paroisse, & j'assistai, avec beaucoup de deuil, à ses funérailles, où se trouverent force Personnes de qualité, tant de fa Famille, que de fes Alliés & bons Amis, qui étoient en grand nombre. Jamais il ne fut un plus Homme de bien, ni plus sincere; & de quelqu'éloges que les Poètes & les Orateurs aient essaié d'honorer sa mémoire, on peut dire néanmoins que ce n'a point été au-dessus de son mérite, & de l'estime qu'il s'étoit acquise dans l'esprit des plus honnêtes gens. Ce grand Homme, qui avoit le soin de la Bibliotheque du Roi, avec M. de S. Sauveur son Frere (86), l'a laissé pour occuper dignement sa place, & tenir un des premiers rangs après lui entre les Amateurs des Sciences & de la Vertu. Le docte Nicolas Rigault, M. Rigault. qui nous a donné sa vie écrite avec tant d'élégance, nous y a laissé un catalogue de ses nobles Ouvrages, dont plusieurs ont déja vu le jour de-puis sa mort, par les soins de M. son Frere. Mais ce Personnage, l'un des excellens Hommes de son tems, mourut aussi lui - même bien - tôt après qu'il eut écrit la vie de son illustre

1651.

Sa mort,

(86) Jacques du Puy, Prieur de S. Sauveur.

Tome I.

1651. Mess. Oger, Feramus.

Ami (87); & entre ceux qui composerent ses Eloges, Charles Oger (88), & Charles Feramus (89), qui faisoient si bien des vers Latins, ne le survéquirent pas long - tems, non plus que Jean de Guez, Sieur de Balzac, & Gabriel

Balzac. Naudé.

Naudé (90), qui mourut en retournant de son voiage de Suéde.

Ce fut aussi environ le même tems que passerent, de cette vie à une meilleure, les deux favans Jésuites, Ja-

P. Petau.

P. Sirmond. ques Sirmond & Denis Perau (91), qui ont laissé à la Postérité tant de marques de leurs nobles veilles, & de leur haute érudition.

Sainte-Mar-Mic.

Scevole de Sainte Marthe, Auteur de cette immortelle Histoire généalogique de la Maison de France, avec Louis son Frere, mourut un peu auparavant (92); mais en mourant, il nous a laissé deux Fils dignes de marcher sur les pas de sa gloire.

(87) Nicolas Rigault est mort le 23 Février 1633, âgé de 75 ans.

(88) C'est Ogier,

(89) Charles Feramus étoit Avocat. Roland Defmaiers lui a adressé l'onzieme Lettre latine de son fecond Livre, où il le loue de ce que l'occupation du Barreau ne l'empêche pas de cultiyer la Poélie.

(90) Balzac & Naudé font très connus. Voïez le Moréri & ses Supplémens, & les Mémoires du P. Nice. ron, & encore fur le premier, les Essais de Littérature & de Morale, de M. l'Abbé Trubler.

(91) Voïez leurs Eloges, dans les Mémoires du P. Niceron. Celui du P. Petau est du P. Oudin. (92) Yorez fur MM, de DE MAROLLES. Part. I. 363

Puis nous perdîmes le docte Saulmaise (93), & Christophe Jusstel (94), qui avoit des lectures si prosondes dans l'Antiquité; mais les Fils de l'un & de l'autre les feront revivre, ausli-bien que leurs immortels écrits.

1651. Saulmaise, Justel.

La République des Lettres fit aussi une perte considérable en la personne de Daniel Blondel (95), qu'on peut dire avoir été, pendant sa vie, une Bibliotheque animée, en matiere d'Histoire; elle en a fait en la personne de M. Florent, Jurisconsulte (96), de M. le Pailleur, Mathématicien, & de l'Abbé Guyet (97), Grammairien: tous Personnages admirables dans les choses dont ils faisoient profession, lesquels j'ai connus, & qui ont rendu

Blondch

Florent. Le Pailleur. Guyet.

Sainte-Marthe tout le Tome Ve, de la Bibliotheque des Ecrivains du Poitou, par le Sieur Dreux Duradier.

(93) Claude Saumaise est mort le 3 Septembre 1653, âgé de 36 ans. V. sa Vie, à la tête de ses Epîtres latines, & la Bibliotheque des Ecrivains de Bourgogne.

(94) Christophe Justel étoir mort dès 1649. V. le Moréri de 1732.

(95) Daniel Blondel

n'est mort qu'en 1655, à l'âge de 64 ans.

(96) François Florent, né à Arnai-le-Duc en Auxois, Professeur en Droit, à Orléans, y est mort en 
1650. Voïez sa Vie, par M. Doujat, à la tête des 
Operajoridica de Florent, recueillis par le même 
Doujat, en 1679, in 4.

(97) François Guyet, Angevin, Pricur de S. Andrade, au Diocese de Bourdeaux, mort seule-

ment en 1655.

Horace.

funestes, par leur mort, toutes ces dernieres années.

Voilà comme la mort d'un seul Homme m'a donné sujet de parler de plusieurs autres. Cependant je faisois imprimer ma Version d'Horace, dont je dédiai le Tome des Odes à son Altesse roïale Monseigneur le Duc d'Orléans, & celui des Discours & des Epîtres, à M. le Duc de Valois, bien qu'il ne fût qu'un Enfant, pour avoir occasion d'honorer encore le Pere en la personne du Fils, de qui la belle nais-

roïale. 1652.

sance faisoit espérer de si grandes choses. Je présentai cet Ouvrage à son Son Altesse Altesse roïale, le jour de l'Eclipse du Soleil de l'année 1652, quoique je n'eusse le dessein que de le porter dans son illustre Bibliotheque, & le mettre entre les mains de M. l'Abbé Bruneau, qui en a la direction; mais cet excellent Homme me fit faire tout ce qu'il voulut; & son Altesse roïale retournant de dessus sa terrasse, avec ses Mathématiciens, d'où elle avoit fait les observations de l'Eclipse, reçut mon présent, comme tous les grands Princes ont accoutumé, quand ceux qui font des Livres, leur rendent les honneurs qui leur font dus.

Il est vrai que cela ne sert de rien;

DE MAROLLES. Part. I. 365 mais quelqu'expérience que j'en aie eu, je n'ai pourtant pas jugé à propos jusqu'ici de m'en corriger, parceque je m'imagine qu'il y a toujours de la gloire à parler aux Grands. Je m'étois rendu ingénieux dans les Remarques de ce Livre, de dire quelque chose en l'honneur de plusieurs qui ont écrit de notre tems; mais cela est encore également inutile, & ne produit pas même un bon effet : de sorte que je ne conseillerois à personne d'en user comme j'ai fait; & si j'écris encore, je suis bien résolu de m'en abstenir, parcequ'il y a des Gens qui se persuadent que c'est par intérêt, ou qui ne prennent pas toujours de bon biais cette forte de civilité.

Alors nous étions encore dans la confusion des désordres de Paris, à cause de l'absence du Roi, qui se rendoit redoutable à ses Peuples par sa colere, & par une puissante Armée; & comme par un Arrêt du Parlement, rendu le huitieme de Mars contre le premier Ministre, on avoit dissipé sa grande Bibliotheque, je ne pus m'em-Bibliotheque pêcher d'en témoigner mon ressenti de M. le C. Mazarin. ment, en faisant quelque remarques sur mon Livre: mais il fallut supprimer, à mon grand regret, ce que j'en avois

Qiii

1652.

écrit, pour la violence du tems. Cela ne m'empêcha pas néanmoins d'écrire dans l'une des Épîtres dédicatoires, à M. leDuc de Valois : " Que j'osois espé-» rer que son Altesse étant un jour tou-" chée de cet esprit délicat des Muses, » qui apporte dans l'ame tant de dou-» ceur & d'agrément, elle aimeroit " nos Ouvrages, aufquels elle desti-" neroit de grandes Bibliotheques, en » la place de celles qui venoient d'è-» tre détruites. » Et certes les Vandales & les Goths n'ont rien fait autrefois de plus barbare, ni de plus rude que cela; ce qui devoit porter quelque gougeur sur le front de ceux qui donnerent leurs suffrages pour une chose si extraordinaire.

Mon Ouvrage fut assez heureux pour ne déplaire pas à beaucoup de Personnes d'esprit & de condition, & enme tr'autres à M. le Comte de Mouchi, de l'illustre Maison des Boutilliers (98) de Senlis, Seigneur de grand mérite, qui s'en voulut bien servir pour faire une Traduction en vers des Odes d'Horace, que j'estime n'être pas moins agréable, qu'elle a de sidélité, & qu'il l'a composée avec une facilité incroïable.

<sup>(98)</sup> Bouthilier Mouchi, ou Mouffi, Voiez les Additions.

DE MAROLLES. Part. I. 367 1652.

Mais ici, je ne puis oublier que le dix-neuvieme jour de Décembre de l'année 1652, M. le Cardinal de Retz aiant été arrêté prisonnier au Louvre, d'où il fut mené au Bois de Vincennes par les ordres du Roi; & sa Maifon se trouvant dans la dispersion, M. de Salmonet (99), qui en étoit l'une des plus considérables Personnes, pour monet. son savoir & pour sa piété, fut recueilli dans mon Abbaïe de Baugerais en Touraine, où je l'ai gardé quinze mois, sans lui tenir compagnie, parceque les occupations que j'avois à Paris, m'en ôterent le moïen; mais l'aïant rendu Maître de ma Maison, pendant ce tems-là, il en a usé aussi librement que moi-même, & il y a reçu plusieurs visites de mes Proches, & de la principale Noblesse du Païs, qui en a fait une estime toute particuliere, fans y oublier les Peres Chartreux du Liget, qui n'en sont qu'à deux lieues, dont il avoit beaucoup de consolation.

Cependant je faisois imprimer une Version des Epîtres & Evangiles (1), où se trouvent aussi les Oraisons du Breviaire & la fainte Messe en FranM. de \$a!-

Epîtres & Evangiles.

<sup>(99)</sup> Robert de Salmon-(1) Elle a paru en net, dont il a été parlé 1653, in-12. plus haut.

Milletiere.

çois, que je dédiai à la Reine de la grand'Bretagne; & l'année suivante, je publisi la seconde Edition de ma Traduction du Nouveau Testament, où je corrigeai plusieurs choses, tant. pour la naïveté de l'expression, que pour la fidélité du sens, par l'avis de plusieurs Personnages illustres en doctrine & en piété, & parriculierement M. de la de M. de la Milletiere, qui a fort médité les saintes Ecritures, & qui en a puisé les lumieres qui l'ont fait rentrer en la Communion de l'Eglise, dont ses Peres étoient sortis; ce qui l'a obligé d'écrire si souvent pour la réunion, en quoi, jusqu'ici, il n'a pour-tant pas été secondé comme son pieux dessein le mérite. J'en ai parlé, comme j'ai dû, dans une Lettre que j'écrivis exprès, ensuite d'une autre, aux Prélats de l'Eglise gallicane, touchant les

venal.

ment de l'année 1653, une Traduc-Perse & Ju- tion de Perse & de Juvenal, avec des Remarques sur chaque Satyre de ces deux Poètes illustres; & je dédiai cet

obligations de leur sacré Ministere. Je donnai aussi, vers le commence-

Monsieur.

Ouvrage à Monsieur, qui le reçut par les mains de M. de la Mothe le Vayer fon Précepteur, & eur la bonté de me faire favoir par un Gentilhomme 1653.

M. de la

DEMAROLLES. Part. 1. 369 de sa Maison, qu'il m'en savoit gré. Je le fus remercier d'une si grande grace, & je puis bien croire que les bons offices de M. de la Mothe me l'avoient procurée, lui qui avec tant de Mothe le générosité, a toujours fait profession d'obliger ses Amis, & surtout ceux qui s'appliquent aux Lettres. Ce grand Personnage, à qui sa haute vertu & son savoir très exquis ont mérité les emplois qu'il a si dignement exercés, est heureux, par la joie qu'il se peut promettre d'un Fils unique, qui a tant d'amour pour les belles Lettres, & tant de capacité de faire bien toutes choses, pour acquérir une réputation digne de son courage & de la gloire de fon nom.

Ce Livre m'a procuré la connois- Mess. Pajor; sance de M. Pajot, qui me vit de la part de Monsieur, & m'a donné celle de M. de Linieres son Frere (2), que j'estime pour son bel esprir, & pour la douceur de son naturel, qui le portera toujours au bien, pourvu que son extrême facilité, dans la jeunesse où il est encore, ne soit point capable de suborner ses bons sentimens. Je suis

<sup>(2)</sup> C'est le fameux ligion si suspecte. Voïc Poète Linieres, dont M. les Additions. Despréaux a rendu la Re-

370 redevable à cet Ouvrage de l'amitié de quelques-uns qui s'en sont servis, pour faire des Poésies agréables; mais îl ne m'a pas exempté de l'ennui de quelques autres, & a fait concevoir de l'étonnement à plusieurs, de ce qu'il sembloit que j'eusse entrepris de traduire les plus difficiles Poètes de l'Antiquité, sans que rien fût capable de m'empêcher d'en venir à bout. Il s'en est même trouvé quelques - uns qui n'ont pas été contens, de ce que j'ai donné à tout le monde une intelligence assez facile de ces nobles Auteurs; & M. Magdelenet (3), qui a beaucoup d'esprit, & qui fait de beaux Vers larins, jugea dès-lors, que je pourrois aussi traduire Martial, si je voulois, quand il eût vu les expressions dont j'avois usé sur la seconde Saryre de Juvenal (4): & quoique ce qu'il en dit se pouvoit prendre en un autre sens, si est-ce qu'en me souvenant de

(3) Gabriel Madelenet, a connu par ses Poésies latines, imprimées en 1663, avec fon Eloge, par Pierre Petit, & un Avis au Lecteur, par Louis Henri de Loménie, Comte de Brienne ; le tout en Latin. Madelenet mourut à Auxerre, sur la fin de l'année 1661.

(4) Les Traductions de Juvenal & de Petse, & de Catulle, Tibulle & Properce, par l'Abbé de Marolles, sont, la premiere de 1653, celle de Catulle & Tibulle, de la même année, & celle de Properce , de 1654.

DE MAROLLES. Part. 1. 371 lui, je voulus bien en faire l'essai, comme s'il en eût parlé tout de bon; & pour répondre en quelque forte aux souhaits d'un illustre Ami, qui eût bien voulu connoître en quoi pouvoit consister la délicatesse des pensées de Catulle, & des deux autres Poètes qui l'accompagnent d'ordinaire, parcequ'il ne s'en est point encore vu de Traduction jusqu'ici qui lui en pût donner la connoissance, ne l'aïant pas de la Langue latine, bien qu'il soit fort habile en toutes choses, je m'y appliquai dès cette même année. Je sis imprimer le Catulle avec des Remarques, & je dédiai cet Ouvrage à M. le Prince Palatin, qui l'honora de quelque estime : j'essaïai aussi de justifier, dans ma Préface, celle que mérirent les bonnes Versions. Je donnai ensuire le Tibulle avec des Annotations, & l'année d'après, je fis imprimer le Properce, le plus difficile de tous les Poètes que j'ai traduits; à quoi j'ajoutai la troisieme Edition de ma Traduction de Lucain, augmentée d'un Pa-Edit. de Lunégyrique à Pison, & du Poème de Petrone de la Guerre civile; le Properce, dédié à M. le Duc de Mantoue, & la troisseme Edition de Lucain, présentée à M. Molé, Garde des

1653.

Carull

Tibulle. 1654. Properce.

Troilieme

Petrone-

Q vi

1654.

Sceaux de France, qui n'a point dénié sa glorieuse protection à mes petits Ouvrages (5), & qui par un surcroît de saveurs toutes particulieres, voulut bien m'octroïer en même tems le Privilege du Roi, pour une Version entiere de la sainte Bible (6), & du Breviaire romain, qui verra le jour, quand les préoccupations d'une mon

Breviaire.

tiere de la sainte Bible (6), & du Breviaire romain, qui verra le jour, quand les préoccupations d'une mauvaise accoutumance seront levées de l'opinion de ceux qui s'y opposent de tout leur pouvoir. Ce sur avec la même débonnaireté que ce grand Homme reçut le petit présent que je lui sis d'une vingtieme Edition de mon Office de la Semaine sainte.

Martial.

Les quatorze Livres de Martial parurent ensuite (7), & je puis dire y avoir apporté un tel tempéramment, qu'il nes'ytrouverarien qui blesse l'honnêteté, quoique j'aie tout gardé, à la réserve de trente-six Epigrammes, qui sont insupportables; & si cet Ouvrage est connu, je ne doute point qu'il ne soit pour le moins aussi - bien reçu qu'aucun autre de cette qualité, que j'aie donné au Public; parcequ'il y a

<sup>(5)</sup> Voïez les Additions- romain a été donnée en

entiere de la Bible n'a point (7) En 1655, 2 Vol. paru. Celle du Breviaire in-8. Voïez les Additions

DE MAROLLES. Part. I. 373 fallu emploïer encore plus d'artifice, pour y réussir. Ce qu'a bien reconnu M. Pelisson Fontanier (8), de qui м. Pelisson;

l'esprit est si éclairé, qui écrit luimêine avec tant d'élégance, & qui juge si bien de toutes choses. Il a pris garde aux tours qu'il y a fallu observer; & quelques autres se sont étonnés, comme j'y ai pu conserver les équivoques, qui se rencontrent dans le Latin; parceque chaque Langue, aïant les siennes propres, elles passent difficilement de l'une à l'autre. Il ne faut que voir néanmoins sur cela cinq ou six Epigrammes & entrautres la septieme du deuxieme Livre, la trentequatrieme du troisieme Livre, la vingtdeuxieme du neuvieme Livre, la dixneuvieme de l'onzieme Livre, & la trente-neuvieme du douzieme Livre.

Enfin, dans la même année que j'ai mis la main à la plume pour écrire ces Mémoires, j'ai fait une troisieme Edition de mon Nouveau Testament avec le Latin; & j'ai composé des Discours & des Annotations sur diverses Figures en Taille-douce, que seu\_ M. Favereau, Conseiller du Roi, en Tableaux, sa Cour des Aides à Paris, fit dessiner

16555

<sup>- (8)</sup> C'est celui qui a fait françoise, & tant d'autres l'Histoire de l'Académie Ouvrages,

1655.

& graver, par les meilleurs Maîtres de son tems, où sont représentées quelques-unes des plus illustres Fables de l'Antiquité, à l'imitation des plattes Peintures de Philostrate; ce qui ne fait que de paroître au jour; & j'ai intitulé ce Livre, Tableaux du Temple des Muses, pour représenter les vertus & les vices (9).

Voilà bien des Livres imprimés, & je suis étonné moi-même d'en avoir tant écrit en si peu de tems; ce que je ne me susse jamais persuadé dans ma jeunesse, quelque amour que j'eusse pour ces choses-là. Cependant ce ne sont pas les seuls que j'aie composés depuis dix ans, j'en ai encore pour faire deux Volumes assez considérables, contenant les Vies des Hommes illustres pour les Lettres, à commencer dès le premier Homme; de sorte que j'en ai bien cinq cens toutes prêtes: mais pour en dire la vérité, les plus longues ne passent guere deux seuillets, & il y en a plusieurs qui ne vont pas à une page entiere; toute-

cependant des Figures retouchées, ou nouvellement inventées par Picardi, mais les Explications sont différentes de celles de l'Abbé de Marolle-

<sup>(9)</sup> Cette Edition de 1655, in-sol. est la plus belle. Celle d'Amsterd. 1676, in-4. & celle de 1733, in-sol. ne la valent pas. La derniere présente

fois c'est encore beaucoup, & si c'est bien peu pour le grand dessein que j'en avois formé, quoique je me vou-

lusse restraindre à ceux de France,

depuis mille ans.

Cela fait bien voir jusqu'où peut aller un esprit laborieux, quand il se veut servir de tout son loisit, & surtout quand il y trouve ses délices. Il ne seroit pourtant pas nécessaire qu'il y en eût beaucoup de la forte; car outre que nous avons déja tant de Livres, que les plus amples Bibliotheques ne les sauroient contenir; il faut avouer que le grand nombre pourroit préjudicier, ou ne serviroit de rien; mais si ce doit être le métier de quelqu'un, c'est principalement celui d'un Ecclésiastique, qui n'a point de Charge qui l'oblige à quelque follicitude publique, ou fonction particuliere, afin qu'il se puisse occuper agréablement, fans deshonorer sa condition; car s'il a besoin de compagnie, pour se divertir, il est quelquefois en grand danger de mal passer son tems, ou de tomber dans la fainéantise, & de-là dans les vices infâmes, qui scandalisent tout le monde; c'est pourquoi, avec le peu de bien que Dieu m'a donné dans une condition privée, je 1655. M.Gaifendi.

me suis donné cette sorte d'exercice, felon l'avis de l'illustre Pierre Gassendi, dont la science est si profonde, & la douceur si charmante. J'ai suivi en cela les sentimens de cet excellent Homme, qui a trouvé l'art de joindre l'humilité chrétienne, avec la hauteur de la Philosophie; & ces qualités si opposées entr'elles, com-pâtissent heureusement en sa Perfonne.

tiques.

Je sais bien qu'il y a de grands Personnages qui ne demandent pas tant de connoissances ou d'études à De l'Etude des Eccléfiastiques, mais c'est dans les matieres de Théologie, où ils voudroient qu'ils n'en sussent pas davan-tage, qu'il est nécessaire d'en ensei-gner au Peuple, pour son salut. Telle étoit la pensée de l'un des premiers Hommes de la Robbe, & de tout le Roiaume, soit pour l'esprit, soit pour la Doctrine, ou pour les généreux sentimens; ce qu'il soutenoit avec des raisons si puissantes, qu'il eût été bien mal aisé de les vaincre par de meilleures. J'ose croire pourtant que beaucoup d'autres ne feroient pas en cela de son avis, parcequ'il faut bien plus de connoissances, pour avoir la science des Mysteres, que les

DE MAROLLES. Part. I. 377 1655.

Docteurs sont obligés d'enseigner, & de maintenir contre les objections des Hérétiques & des Impies, qu'il n'en faur pour les croire simplement : outre qu'il faut beaucoup étudier, pour en savoir les divers motifs, ou connoître tous les moïens utiles, ou nécessaires, pour les persuader; & quoique le Symbole soit assez court, si est-ce qu'on n'en peut pas dire au-tant de toutes les saintes Ecritures, qui en sont le fondement, & personne n'ignore qu'il n'y ait, en plusieurs endroits, de saintes obscurités, où l'on ne sauroit pénétrer, sans la lumiere de la science & de la pieté.

Tandis que je m'occupois à ces visites oblichoses, je recevois des visites de mes geantes.

chers Amis, je conversois avec eux, & je profitois infiniment de leur entretien; de sorte que je n'avois garde de m'en plaindre, & je ne me suis jamais plaint aussi de la distraction que quelques-uns d'eux craignoient de m'apporter. Ainsi je passois aisément de l'étude à la conversation; & quand l'une étoit finie, je reprenois l'autre sans peine, & je ne trouvois point étrange que chacunes d'elles s'interrompissent quelquefois, les trouvant également douces & pleines de charmes.

## Memoires 378

Letties.

Je ne parle point ici des Princes & Connoissan. des Seigneurs que j'ai vus, je les hoces de Gens de nore & je respecte leur qualité; mais comme je ne familiarise pas trop avec eux ( car il feroit même dangereux ) je reçois plus volontiers leurs visites, que je ne leur rends les miennes. Je suis bien glorieux des marques qu'ils me donnent de leur fouvenir; mais je me contente des autres, & je célebre, comme une conquête, l'amitié d'un Homme docte; c'est pourquoi j'eus tant de joie, quand celle de M. de Sorbieres (10) me fut procurée par M. l'Abbé du Verdus (11), celui-ci de Guienne, & l'autre de Provence, & tous deux si savans dans les connoissances de la Philosophie & des Lettres humaines. Ce fut encore M. du Verdus qui me donna la chere connoissance de Mess. de Martel & du Prat (12), de la Province de Languedoc, deux esprits qui sont éga-Tement éclairés dans les belles choses; mais non pas celle de Monsieur

dus, de Bourdeaux, Traducteur des Elémens de Politique deHobbes.Voïez le Dénombrement de l'Abbé de Marolles.

(11) Voïez le même Ecrit, à l'Article, Sor-

biere.

<sup>(10)</sup> Samuel de Sorbiere, mort le 9e Avril 1670. Voïez sa Vie, par M. Graverol, Avocat de Nimes, à la tête du Sorberiana, à Toulouse 1694. in 12.

<sup>(11)</sup> François du Ver-

DE MAROLLES. Part. I. 379

1655.

d'Ouvrier (13), de la même Province, que j'aime & que j'honore de longue main, avec toute l'estime qui est due à son mérite, à son courage, & à toutes les excellentes qualités de

son esprit.

Au mois de Juillet dernier, le même our que j'achevois la cinquante-cinquieme année de mon âge M. des yers, Secrétaire des commande-iens de la Sérénissime Louise-Marie, Reine de Pologne, m'étant venu trouver de la part de Sa Majesté , pour avoir mon avis sur le dessein d'une Epitaphe qu'elle vouloit mettre fur le tombeau de feue Madame la Duchesse de Nevers, sa Mere, qu'elle faisoit élever en marbre dans la grande Eglise de Nevers, je lui donnai celle-ci dès le lendemain, comprenant, dans une feule Période, les qualités, les alliances, & les autres vertus de cette grande Princesse, avec la durée de sa vie & le tems de sa mort.

Epitaphe, en Latin, de très haute & très excellente Princesse Catherine de Lorraine, Duchesse de Nevers.

Catharinæ Caroli Meduanensis à Lotha-

<sup>(13)</sup> L'Abbé de Marol- ment, le nomme Louis les, dans son Dénombre- Denvrier.

ringia Filia; Francisci Guisia Ducis Nepti ; Estensium Ducum, nec non Ludovici Regis Francorum duodecimi Pronepti; Caroli Ducis Mantuanorum, Montisferatensium, Nivernenfium, & Retelenfium Uxori; alterius Caroli Principis Matri ; itidemque Caroli se-Ducis Aviæ; illuscundi Mantuanorum trium Fæminarum Antistiti , si Fæmina dici potest quæ pietate Divos æquavit, quæ Viros sapientissimos prudentia superavit; annis XXXIII natæ; VIII id. Mart. anni fal. M. DC. XVIII. Parisis inter optimi Viri, ac præstantissimi Fratris amplexus Defunctæ; Ludovica Maria Mantuana, Polonorum & Suecorum Regina, Filia non immemor virtutum tantæ Parentis quas imitandas sibi pro-- posuit, hoc monumentum erexit; anno Incarn. Dom. M. DC. LV.

Devises pour la Reine de Pologne.

Et pour mettre une devise sur le revers d'une Médaille qu'on faisoit faire ici pour cette grande Reine, je donnai à choisir des trois suivantes:

La premiere étoit une guirlande de roses & de lis dans un Cercle de lumiere, avec ce vers tout entier de Properce;

Hanc duo sectati Fratres Aquilonia proles. pour dire que la Reine de Pologne, dont les vertus & la beauté font une admirable guirlande pour la couronner de gloire, a été recherchée par deux

DE MAROLLES. Partie 1. 381 reres du sang des Dieux du Septenrion. Le Poète l'avoit écrit au fujet e Calaïs & de Zethes, Enfans de Bo-

1655.

ée, Dieu du Septentrion.

La seconde. Un chêne antique, où ont appendues des Couronnes roïales c ducales, avec une Colombe à la ime de l'arbre, avec ces Mots:

Regna loquuntur avos.

aisant allusion aux Chênes de Dolone, qui rendoient des Oracles, & ui marquent une haute antiquité, out dire que les Roïaumes & les Duchés, que possede la Reine de Poogne en la compagnie du Roi fon Epoux, justifient la grandeur de fon xtraction, qui vient des Rois de Lomardie en ligne directe, & du côté les Femmes, de toutes les anciennes Maisons couronnées de l'Europe.

La troisieme. Un Cœur couronné u pied de la Croix, avec ce mot l'Horace : Latius regnet , pour dire pie son Regne, assujetti à celui de esus-Christ, s'étendra bien au-de-là

les bornes du Monde.

J'aurois donc essaié de faire, en cea, quelque chose qui pût n'être pas dans la Polésagréable à une si grande Princesse, logne les la mauvaise \* Cétoit le mauvaise \* Cétoit le mauvaise des Moscovi-mois d'Austinus des Moscovi-mois d'Austinus des Moscovi-mois d'Austinus d'Austinus des Moscovi-mois des Mosc

tes & des Suédois (14), dans l'une & l'autre Pologne, où ils ont fait des ravages prodigieux, par le moïen de t la révolte de quelques Palatins, qui ont trahi leurs propres intérets, penfant accroître leur fortune, ou se rendre redoutables, quand ils ont fait la guerre à leur Prince légitime, & ruiné leur Patrie, en déchirant ses entrailles. Mais le Roi, dans une si grande extrêmité, recueillit le reste des forces de son Roïaume, & j'apprens en écrivant ceci, qu'il s'est mis à la tête de son Armée, pour s'opposer à une si étrange furie, & que la Reine son Epouse s'est retiré. à Cracovie, où elle attend, avec une résolution digne de son grand courage, le succès d'une résistance si juste, sans rien négliger de tous les secours qu'elle y peut apporter pas ses propres richesses, par son crédit vers les Peuples & les Grands du Roïaume, & par son illustre piété vers Dieu, pour fléchir sa colere.

(14) C'étoit dès 1654, puisque Smolensko fut pris le 13 Octobre de ladite année, par les Moscovites, qui entrerent en Lithuanie, pendant que les Tattares & les Cosaques gavageoient la Pologne,

Voïez les Lettres de la Mere Marie Angelique Arnauld, Tom. II, années 1654 & 1655. Plufieurs font écrites à la Reine de Pologne, fur ces événemens.

DE MAROLLES. Part. I. 383

Cependant M. le Duc de Mantoue on Neveu, étant venu en France pour Arrivée de rémoigner au Roi les affections qu'il M. de Mantoujours eues pour cette Couronne, toue, rriva le feptieme du mois d'Août à Paris, où attendant le retour de Sa Majesté, qui étoit en personne à la tête de son Armée sur les Frontieres de Picardie, Madame la Princesse Palatine sa Tante, le traita splendidement, par les ordres du Roi, dans l'Hôtel de Longueville, où il fut lo-gé; & M. le Prince Palatin, à qui la courtoisie & les civilités sont si naturelles, eut soin de lui faire les honneurs du logis ; & de lui donner tous les honnêtes divertissemens qu'il lui fut possible, en l'absence du Roi.

Huit jours après son arrivée, je lui Description fis la révérence, & je fus ravi de de sa Personvoir un Prince si bien fait, dont je puis croire que le Pere & l'Aïeul m'avoient honoré de leur bienveillance. Il en tient sans doute l'esprit & la bonne mine, quoiqu'à mon avis, il leur ressemble peu de visage. Sa présence est grave, & son air affable. Il parle facilement, & de ce beau ton de voix, qui est tout particulier à ceux de sa Maison, pour persuader toutes

384 MEMOIRES choses. De-là vient que M. le Prince Palatin lui aïant dit, à mon sujet, que j'étois Fils de celui qui avoit conduit la jeunesse de feu M. son Pere, & qui s'étoit signalé en plusieurs occasions pendant sa vie, & sur-tout en son combat contre l'Isle Marivaut, l'un des plus célebres qui se soient jamais faits, entre deux puissantes Armées, celle du Roi devant Paris, & celle de la Ligue, le propre jour que mourut Henri III à S. Cloud, il n'eut pas la peine de m'ordonner deux fois que je lui en fisse le récit; de sorte que pendant son dîner, m'aïant fait donner un siège à sa table, assez proche de sa personne, je lui dis:

L'Histoire M. de Marolles.

31ezerai.

Monseigneur, votre Altesse rend du combat de glorieuse la mémoire de feu mon Pere, de vouloir ouir quelque chose des particularités de son Combat, qui se fit devant les tranchées de Paris, le premier jour du Regne de Henri IV; \* Fr. de c'est pourquui l'un \* de nos plus célebres Historiens en a commencé la description par ce Duel, qu'il appelle fameux, entre Jean de l'Isle-Marivaut, du parti du Roi, & Claude de Marolles, de celui de la Ligue, lequel se fit dans la plus glorieuse lice du Monde; à la vue de Paris, & au milieu de toutes

DE MAROLLES. Part. I. 385 contes les forces du Roïaume; où se vit le plus beau coup de lance dont on ait jamais parle, & le dernier qui mérite que l'on en parle. Et certes, Monseigneur, je ne puis nier que cette action ne soit signalée; mais en voici le sujet & tout le détail. La veille du Combat, qui fut le premier jour d'Aoûr de l'année 1589, mon Pere, armé de toute pieces, à la mode de ce tems-là, s'étant approché du bord des tranchées, il y fit rencontre de l'Isse - Marivaut, l'un des plus braves Gentilhommes de l'Armée du Roi. La réputation de sa valeur & de son adresse ne l'étonna pourtant pas beaucoup; & quoiqu'il n'eût que vingt trois ans, au lien que Marivaut étoit dans la vigueur de son âge; si est-ce que comme il étoit beau Gendarme, & plein de courage & d'ambition, outre qu'il s'étoit non-feulement acquis de l'eftime dans les Tournois, & les Courses de Bagues, où il avoit souvent remporté le prix; mais encore en des occasions périlleuses, & surtout dans un combat singulier qu'il avoit heureusement entrepris en l'âge de vingt & un ans contre S. Sever, dont il étoit retourné victorieux, il ne crut pas que rien fût capable de lui faire

Tome I. R

386 MEMOIRES peur. Il fut même ravi que Marivaut s'adressant à lui, comme au plus apparent Ligueur de la Trouppe, lui demanda s'il n'y en avoit pas un d'eux qui voulût rompre une lance pour l'amour des Dames. Il y en a mille, lui dit Marolles; mais il n'en faut point d'autres que moi-seul, qui serai bien aise d'éprouver votre valeur, & qui tiens à gloire de servir les Dames. Vous êres donc vaillant & amoureux, lui dit Marivaut, je vous en estime davantage, & cela suffit; mais à demain la partie, si vous me dites votre nom; & afin que vous sachiez qui je suis, je m'appelle Marivaut: & moi, je me nomme Marolles, lui dit mon Pere, & j'obriendrai la permission de me trouver demain en ce même lieu pour faire tout ce que vous voudrez. Souvenez - vous en donc bien, lui repartit Marivaut, & si vous y manquez, je vous en ferez reproche.

Ils se séparerent de la sorte; mais le soir M. du Maine, votre Bis-aïeul, essaïa par deux fois de l'en divertir, craignant l'évenement de cette entreprise par la foiblesse du Peuple, qui tire des conséquences générales des avantures particulieres, outre que le Parti de la Ligue étoit déja si affoibli, que

DE MAROLLES. Part. I. 387 le moindre malheur étoit rapable de l'abbatre entierement. Il ny eut pourtant pas moien de le faire rendre à toutes ces persuasions. Il faillit même à naître de-là d'autres querelles parciculieres, sur ce qu'il y en eut qui essaierent de porter l'esprit de M. du Maine à s'y opposer de tout son pouvoir, soit qu'ils fussent Amis de Marivaut, ou qu'ils fussent jaloux de la gloire que mon Pere se promettoit de son courage & de son adresse, jusqueslà qu'il dit qu'on ne s'en devoit point mettre si fort en peine, & que si l'Isle-Marivaut portoit le même habillement de tête qu'il lui avoit vu, il le tueroit par la grille de sa visiere: de sorte que M. du Maine lui permit, ce qui ne lui eût pas été facile de lui refufer; & le lendemain, qui fut le deuxieme jour d'Août, il Îui fit bailler le plus beau Cheval de son écurie; mais qui se trouva si rude, qu'il ne s'en put servir, & fut contraint d'en

prendre un autre, qui tomba fous lui en fortant des tranchées, comme je dirai ci-après, dont plusieurs conçurent un mauvais présage. Cependant 655.

il fut armé par le Chevalier d'Aumale, & conduit aux tranchées par le Baron de la Chastre, depuis Maréchal

de France, qu'il avoit choisi pour son Parrain. Comme Marivaut, qui avoit pris Châtillon pour le sien, (c'étoit le Pere du dernier Maréchal de ce nom) brûloit d'impatience de voir son Ennemi, il fe trouva au lieu qui avoit été convenu le jour d'auparavant, long-tems avant l'heure assignée, accompagné de Chârillon, & de cinq cens Maîtres, pour la fureré du Camp; il l'envoïa même fommer par un Trompette de lui tenir sa parole, & y ajouta un Billet en forme de Cartel, que je dirai à votre Altesse, si je m'en puis souvenir, l'aïant lu plusieurs fois dans l'original. Il me semble, Monseigneur, qu'il contenoit à-peu-près ces mots, & je crois que je ne me trompe pas. Monsieur, pour m'acquitter de la promesse que nous nous fimes hier au soir, je suis en ce lieu, où je vous attens avec une lance. Votre foi y étant engagée, je veux croire que n'y manquerez : ne me faites donc perdre cette bonne opinion que vous m'avez donnée de vous, & n'oubliez rien au logis; car il vous fera besoin. LISLE-MARIVAUT. Il y avoit en la sufcription, A Monsieur de Marolles. A quoi mon Pere ne fit point d'autre réponse, sinon, qu'il la lui porteroit

Ma.ivaut.

DE MAROLLES. Part. I. 389 au bout de sa lance, & qu'après tout,

Marivaut avoit grand hâte de mourir.

1655.

Avant néanmoins que les Parties s'entrevissent, le Baron de la Chastre voulant parler à Marivaut, tant pour arrêter les conditions du Combat, que pour s'informer de la mort du Roi, dont la nouvelle étoit encore incertaine, lui demanda s'il lui pourroit dire un mot en assurance, à quoi Marivaut répondit qu'il en pourroit dire quatre; & voïant la Chastre sans lance, il jetta la sienne par terre. Alors la Chastre lui dit; Mon cher Gentilhomme, il n'est plus tems de combattre, il faut s'embrasser l'un l'autre, & se reconcilier comme Catholiques que nous sommes. Monsieur, lui dit Marivaut, j'aimerois mieux mourir, que de manquer à cette partie, aussi-bien mon Maître est mort: si Marolles ne me tient point sa promesse, je lui en ferai reproche. Vous ne lui en ferez point, répondit la Chastre, car il est ici prêt à la tenir. Alors aïant convenu du Camp, ils demeurerent d'accord entr'eux, que le Vainqueur feroit ce qu'il lui plairoit du Vaincu. Puis les suretés aïant été données & reçues de part & d'autre, les publications se firent avec les for390 MEMOIRES

1655.

mes & les solemnités accoutumées. Quelques Princesses & Dames se parerent ce jour-là d'écharpes vertes, & furent placées en un certain lieu, d'où comme de dessus un échafaut dressé exprès, elles pouvoient découvrir de la vue l'espace qui avoit été marqué, pour leur donner le spectacle du fameux Combat, qui se devoit faire en leur honneur. La Belle de S. S. dont le Ligueur étoit devenu pafsionnément amoureux, y étoit auprès de Madame d'Aumale; & quand son Chevalier (c'est ainsi qu'elle appelloit le jeune Guerrier ) voulant sortir de la tranchée, se fut relevé avec une adresse merveilleuse du fossé, où son Cheval s'étoit abbatu sous lui, la Chastre aïant fait apporter deux lances, comme le disent tous les Historiens, (je pense néanmoins avoir oui dire qu'il y en eut quatre, & ce fut Bellefons, Gentilhomme de beaucoup de valeur, & intime Ami de feu mon Pere, qui eut la charge de les porter) il en envoïa le choix à Marivaut, qui les trouvant trop foibles, les renvoia toutes quatre, avec cette réponse, que c'étoient plutôt des quenouilles pour des Femmes que des lances pour des Hommes, & qu'il le prioit de trouver bon qu'il se servit de celle

qu'il avoit gagnée quelques jours auparavant dans un Combat, sur les Parisiens. Ce qui lui sur accordé, & Marolles se contenta d'une lance aussi legere que celles dont on couroit la bague. Il s'étoit armé de noir, avec une écharpe & des plumes noires, sur un Cheval blanc; au lieu que Mariyaut, qui montoit un Cheval noir, portoit l'écharpe blanche sur des ar-

mes argentées, avec la panache de la même couleur, au-dessus de l'armet.

Enfin les deux Combattans passerent chacun du côté des Ennemis, Marivaut vers les tranchées, & Marolles vers la campagne, afin qu'aïant rompu, ils se trouvassent du côté de leurs Gens. Alors les Trompettes donnerent le signal, & les Guerriers partirent en même tems, l'un contre l'autre, de toute la force de leurs Chevaux, un sillon entre deux, & se choquerent de telle roideur, quaprès s'être arraché les éperons, en passant, ils rompirent leurs lances, Marivaut dans la cuirasse de son Adversaire, qui en fut faucée, croïant l'abbatre, ou le percer en le prenant au défaut; & celui qu'il avoit défié, dans la grille de sa salade, où le fer avec le

tronçon fut enfoncé dans l'œil jusqu'au derriere de la tête, s'étant tenu si ferme sur les arçons, qu'il n'en sur princ sharelé de la sulla su

point ébranlé de la felle.

De ce coup Marivaut tomba mort à terre, les Trompettes Ligueuses en menerent un grand bruir : on rede-manda le corps du Vaincu, qui fut donné à Châtillon; & le Vainqueur qui se contenta des Armes & du Cheval, fut ramené dans Paris parmi les fanfares des Trompettes, & les acclamations publiques. Les Dames couronnerent sa victoire de leurs faveurs, & le Peuple qui se pressoit dans les rues pour le voir passer, en fit le soir des feux de joie. On disoit qu'il avoit vaincu par adresse & non par hasard; & quelques jours après les Prédicateurs qui célébroient cette victoire comme un coup du Ciel, disoient, que le jeune David avoit tué le Philistin Goliath. Il se trouva aussi de beaux esprits qui composerent des Vers en son honneur; & cette Anagramme Latine fur fon nom Claudius de Marolles, fur trouvée assez heureuse avec une seule lettre changée adsum in duello clarus, qui revient admirablement bien au sujet.

Voilà, Monseigneur, toute l'His-

toire du Combat, que votre Altesse m'a commandé de lui raconter, & je

m'a commandé de lui raconter, & je l'ai fait dans le moins de paroles qu'il m'a été possible, pour lui en dire toutes les particularités. Ce Prince, qui avoit écouté ce récit fort patiemment, eut la bonté de me témoigner

qu'il y avoit pris plaisir, & qu'il faisoit état de cette action.

Quelques jours après le Roi revint à Paris, aïant conduit lui - même son Armée victorieuse autour de Valenciennes & de Mons en Hainaut; & fit à M. le Duc de Mantoue des honneurs & des caresses dignes de sa bonté & de sa magnificence roïale; à quoi il ne faut pas douter que son premier Ministre, qui ne lui suggere jamais que de belles pensées, n'ait beaucoup contribué, sans qu'il se relâche tant soit peu des soins d'accroître son pouvoir, & de contenir les Peuples dans une obéissance profonde, donnant de l'étonnement aux Alliés, par sa rare conduite, & rendant les Armes Françoises redoutables à ses Ennemis.

J'écrivois ces choses le 15 du mois d'Octobre 1655, qui est la treizieme du Regne de notre glorieux Roi Louis XIV, & la premiere de l'heureux 394 MEMOIRES

1655.

Pontificat d'Alexandre VII, la vingt & unieme de la Guerre déclarée contre l'Espagne, & la quarantieme des pesantes charges, que souffre cette Couronne, depuis les premiers trou-bles que des Factions intestines ont causés dans l'Etat; mais non pas sans l'espérance de jouir enfin bientôt des douceurs de la Paix tant désirée, par tous les soins qu'en veut prendre sa Sainteté, dans la sollicitude Pastorale, qui lui a mis en l'ame le desir du repos de la Chrétienté; par la géné-reuse bonté du Roi, qui n'a pas moins de sagesse que de valeur; par la piété de la Reine sa Mere; par les bonnes intentions de son premier Ministre, & par les souhaits de tous les Peuples, qui gémissent depuis si longtems.

Mais voici une chose horrible. On m'apprend la déroute des Armées de Pologne, & la prospérité de celles de Suéde. Les nuages des troubles, s'étant formés dans toutes les parties du Nord, sont ensin venu sondre sur ce Roïaume désolé. Les Cosaques, les Tartares & les Moscovites, y avoient fait des ravages depuis quelques années; mais les Suédois s'étant trouvés armés, peut-être pour d'autres entre-

DE MAROLLES. Part. I. 395 prises, qu'il n'étoit pas encore tems de faire éclater, se sont servis de cette occasion, à quoi ont beaucoup aidé quelques Palatins révoltés, qui ont violé les fermens de fidélité qu'ils devoient au Roi, à la Patrie & à la Religion. Ainsi, sous le regne d'un Prince très vaillant & très pieux, & de cette admirable Reine son Epoule, dont j'ai parlé en tant de lieux de ces Mémoires, nous voions encore tette Couronne illustre en grand danger d'être mise en pieces, & la Chréienté menacée d'un scandale qui ne fait frémir. Mais il est fort à raindre que la mauvaise intelligence les Catholiques n'y contribue, pour e moins autant que l'union des Proestans, que l'on empêchera mal aisénent.

On imprima ceci le vingt-cinquiene jour d'Octobre de l'année 1655, ui est le premier jour de l'Assemblée énérale du Clergé de France, où il st croïable qu'il se présentera beauoup de questions à examiner; & de uinze Provinces qu'il y a dans le oïaume, celle de Paris, qui fut diisée de celle de Sens dès l'année 622, est en contestation avec son ncien Métropolitain, & se voit d'un

396 MEMOIRES

autre côté en grande perplexité de savoir, si pour son premier Prélat, elle est en état de Veuve, ou si elle ne l'est pas.

Fin du Tome premier.





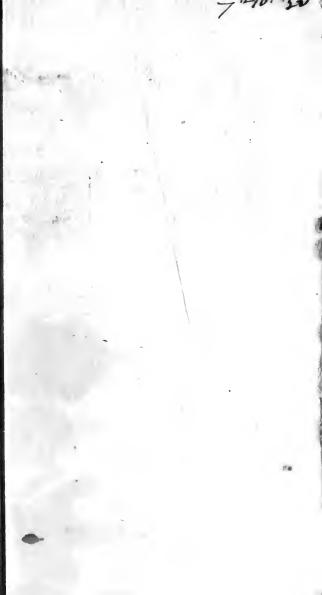

## La Bibliothèque Université d'Ottawa

Échéance

Celui qui rapporte un volume après la dernière date timbrée ci-dessous devra payer une amende de cinq cents, plus deux cents pour chaque jour de retard. The University

Date

For failure to or before the I below there will cents, and an ex cents for each

FEB 5 1971



